

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

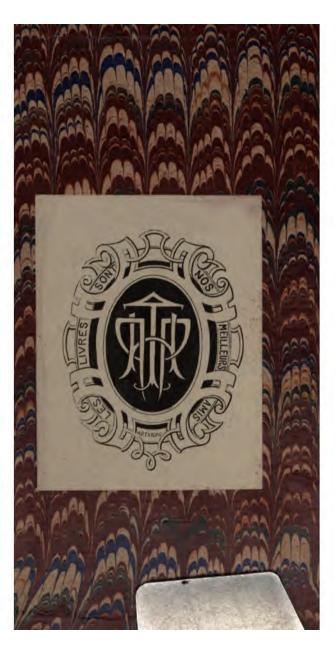

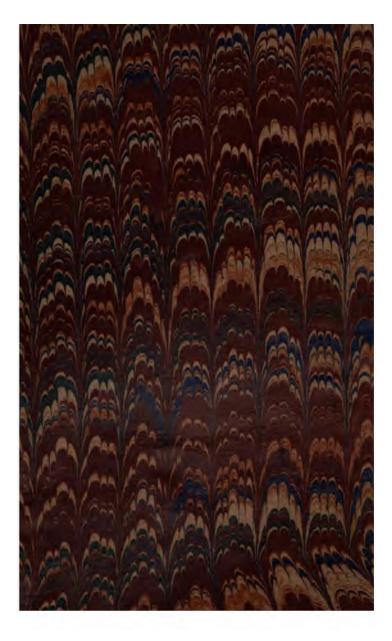



A HEBERTON 1941



# **THÉATRE**

DE

# P. CORNEILLE

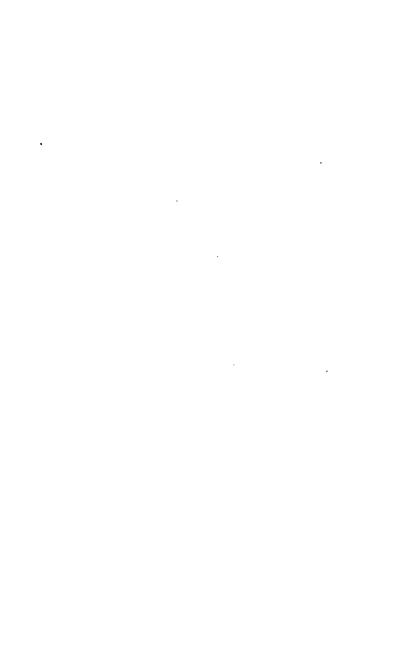

# THÉATRE

DE

# P. CORNEILLE

Publié en cinq volumes

ET PRÉCÉDÉ D'UNE

PRÉFACE PAR V. FOURNEL

TOME QUATRIÈME



# PARIS LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES Rue Saint-Honoré, 338

M DCCC LXXVIII

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# ANDROMEDE

TRAGEDIE

# ACTEURS.

#### DIEUX dans les machines.

JUPITER.
JUNON.
NEPTUNE.
MERCURE.
LE SOLEIL.
VENUS.
MELPOMENE.
ÆOLE.
CYMODOCE.
EPHYRE.
CYDIPPE.

Néreïdes

CYDIPPE.
Huit VENTS.

#### HOMMES

CEPHÉE, roy d'Ethiopie, pére d'Androméde.
CASSIOPE, reine d'Ethiopie.
ANDROMEDE, fille de Céphée et de Cassiope.
PHINÉE, prince d'Ethiopie.
PERSÉE, fils de Jupiter et de Danaë.
TIMANTE, capitaine des gardes du roy.
AMMON, ami de Phinée.
AGLANTE,
CEPHALIE,
LIRIOPE,
Un page de Phinée.
Chœur de peuple.
Suite du roy.

La scéne est en Ethiopie, dans la ville capitale du royaume de Céphée, proche de la mer.

H. P. There 3-6-41



# ANDROMEDE

TRAGEDIE

# PROLOGUE

#### DECORATION

L'ouverture du théatre presente de front, aux yeux des spectateurs, une vaste montagne dont les sommets inégaux, s'élevant les uns sur les autres, portent le faiste jusque dans les nuës. Le pied de cette montagne est percé à jour par une grotte profonde qui laisse voir la mer en éloignement. Les deux costez du théatre sont occupez par une forest d'arbres touffus et entrelassez les uns dans les autres. Sur un des sommets de la montagne paroit Melpoméne, la muse de la tragédie, et à l'opposite, dans le ciel, on voit le Soleil s'avancer dans un char tout lumineux, tiré par quatre chevaux qu'Ovide luy donne.

## LE SOLEIL, MELPOMENE.

MELPOMENE.

A RRESTE un peu ta course impétüeuse, Mon théatre, Soleil, mérite bien tes yeux, Tu n'en vis jamais en ces lieux

#### ANDROMEDE

La pompe plus majestüeuse:
J'ay réüny, pour la faire admirer,
Tout ce qu'ont de plus beau la France et l'Italie;
De tous leurs arts mes sœurs l'ont embellie:
Préte-moy tes rayons pour la mieux éclairer.
Daigne à tant de beautez, par ta propre lumiére,
Donner un parsait agrément,
Et ren cette merveille entiére
En luy servant toy-mesme d'ornement.

#### LE SOLEIL.

Charmante muse de la scéne,
Chére et divine Melpoméne,
Tu sçais de mon destin l'inviolable loy:
Je donne l'ame à toutes choses,
Je fais agir toutes les causes;
Mais, quand je puis le plus, je suis le moins à moy.
Par une puissance plus forte
Le char que je conduis m'emporte;
Chaque jour sans repos doit et naistre et mourir.
J'en suis esclave alors que j'y préside,
Et ce frein que je tiens aux chevaux que je guide
Ne régle que leur route et les laisse courir.

#### MELPOMENE.

La naissance d'Hercule et le festin d'Atrée
T'ont fait rompre ces loix,
Et tu peux faire encor ce qu'on t'a veu deux fois
Faire en mesme contrée.

Je dy plus, tu le dois en faveur du spectacle
Qu'au monarque des lys je prépare aujourd'hui.
Le Ciel n'a fait que miracles en luy,
Luy voudrois-tu refuser un miracle?

#### LE SOLEIL.

Non, mais je le réserve à ces bien-heureux jours Qu'ennoblira sa premiere victoire :

Alors j'arréteray mon cours
Pour estre plus long-temps le témoin de sa gloire.
Pren cependant le soin de le bien divertir,
Pour luy faire avec joye attendre les années
Qui feront éclater les belles destinées
Des peuples que son bras luy doit assujettir.
Calliope, ta sœur, déja d'un œil avide
Cherche dans l'avenir les faits de ce grand roy,
Dont les hautes vertus luy donneront employ
Pour plus d'une Iliade et plus d'une Ænéide.

#### MELPOMENE.

Que je porte d'envie à cette illustre sœur, Quoy que j'aye à craindre pour elle Que sous ce grand fardeau sa force ne chancelle! Mais, quel qu'en soit enfin le mérite et l'honneur,

J'auray du moins cet avantage
Que déja je le voy, que déja je luy plais,
Et que de ses vertus, et que de ses hauts faits
Déja dans ses pareils je luy trace une image.
Je luy montre Pompée, Alexandre, César,
Mais comme des héros attachez à son char;
Et tout ce haut éclat où je les fais paroistre
Luy peint plus qu'ils n'étoient et moins qu'il ne doit estre.

#### LE SOLEIL.

Il en effacera les plus glorieux noms Dés qu'il pourra luy mesme animer son armée, Et tout ce que d'eux tous a dit la renommée Te fera voir en luy le plus grand des Bourbons. Son père et son ayeul, tous rayonnans de gloire, Ces grands rois qu'en tous lieux a suivy la victoire, Luy voyant emporter sur eux le prémier rang, En deviendroient jaloux s'il n'étoit pas leur sang. Mais vole dans mon char, muse, je veux t'aprendre Tout l'avenir d'un roy qui t'est si précieux.

MELPOMENE.

Je sçay déja ce qu'on doit en attendre, Et je ly chaque jour son destin dans les cieux.

LE SOLEIL.

Vien donc, viens avec moy faire le tour du monde; Qu'unissant ensemble nos voix, Nous fassions resonner sur la terre et sur l'onde Qu'il est et le plus jeune et le plus grand des rois.

MELPOMENE.

Soleil, j'y vole; atten-moy donc, de grace.

LE SOLEIL.

Vien, je t'attens et te fais place.

(Melpoméne vole dans le char du Soleil, et, y ayant pris place auprés de luy, ils unissent leurs voix et chantent cet air à la loüange du roy. Le dernier vers de chaque couplet est repeté par le chœur de la musique.)

Cieux, écoutez; écoutez, mers profondes; Et vous, antres et bois, Affreux deserts, rochers batus des ondes, Redites aprés nous d'une commune voix : « Louys est le plus jeune et le plus grand des rois. »

La majesté qui déja l'environne Charme tous ses François; Il est luy seul digne de sa couronne, Et, quand mesme le Ciel l'auroit mise à leur choix, Il seroit le plus jeune et le plus grand des rois.

C'est à vos soins, Reine, qu'on doit la gloire
De tant de grands exploits;
Ils sont par tout suivis de la victoire,
Et l'ordre merveilleux dont vous donnez ses loix
Le rend et le plus jeune et le plus grand des rois.

LE SOLEIL.

Voilà ce que je dy sans cesse Dans tout mon large tour; Mais c'est trop retarder le jour : Allons, muse, l'heure me presse, Et ma rapidité

Doit regagner le temps que sur cette province, Pour contempler ce prince, Je me suis arrété.

> (Le Soleil part avec rapidité, et enléve Melpoméne avec luy dans son char pour aller publier ensemble la mesme chose au reste de l'univers.)





# ACTE PREMIER

#### DECORATION

Cette grande masse de montagne et ces rochers élevez les uns sur les autres qui la composoient, ayant disparu en un moment par un merveilleux artifice, laissent voir en leur place la ville capitale du royaume de Céphée, ou plustost la place publique de cette ville. Les deux costez et le fond du théatre sont des palais magnifiques, tous differents de structure, mais qui gardent admirablement l'égalité et les justesses de la perspective. Aprés que les yeux ont eu loisir de se satisfaire à considerer leur beauté, la reine Cassiope paroit, comme passant par cette place pour aller au temple. Elle est conduite par Persée, encor inconnu, mais qui passe pour un cavalier de grand merite, qu'elle entretient des malheurs publics, attendant que le roy la rejoigne pour aller à ce temple de compagnie.

# SCENE PREMIERE.

CASSIOPE, PERSÉE, SUITE DE LA REINE.

CASSIOPE.

Et dont l'aspect suffit à convaincre nos yeux

Que vous sortez du sang ou des rois ou des dieux, Puisque vous avez veu le sujet de ce crime Que chaque mois expie une telle victime, Cependant qu'en ce lieu nous attendrons le roy, Soyez-y juste juge entre les dieux et moy. Jugez de mon forfait, jugez de leur colére, Jugez s'ils ont eu droit d'en punir une mére, S'ils ont dû faire agir leur haine au mesme instant.

Persée

J'en ay déja jugé, reine, en vous imitant;
Et si de vos malheurs la cause ne procéde
Que d'avoir fait justice aux beautez d'Androméde,
Si c'est là ce forfait digne d'un tel couroux,
Je veux estre à jamais coupable comme vous.
Mais, comme un bruit confus m'apprend ce mal extréme,
Ne le puis-je, Madame, apprendre de vous-mesme,
Pour mieux renouveler ce crime glorieux
Où soudain la raison est complice des yeux?

CASSIOPE.

Ecoutez. La douleur se soulage à se plaindre, Et, quelques maux qu'on souffre ou que l'on aye à craindre, Ce qu'un cœur généreux en montre de pitié Semble en nostre faveur en prendre la moitié.

Ce fut ce mesme jour qui conclud l'hyménée De ma chére Androméde avec l'heureux Phinée. Nos peuples, tous ravis de ces illustres nœuds, Sur les bords de la mer dresserent force jeux; Elle en donnoit les prix. Dispensez ma tristesse De vous dépeindre icy la publique allegresse: On décrit mal la joye au milieu des malheurs, Et sa plus douce idée est un sujet de pleurs. O jour, que ta mémoire encore m'est cruelle! Androméde jamais ne me parut si belle, Et, voyant ses regards s'épandre sur les eaux Pour joüir et juger d'un combat de vaisseaux : « Telle, dis-je, Vénus sortit du sein de l'onde Et promit à ses yeux la conqueste du monde, Quand elle eut consulté sur leur éclat nouveau Les miroirs vagabonds de son flotant berceau. »

A ce fameux spectacle on vit les néréides Lever leurs moites fronts de leurs palais liquides, Et, pour nouvelle pompe à ces nobles ébats, A l'envy de la terre étaler leurs appas. Elles virent ma fille, et leurs regards à peine Rencontrerent les siens sur cette humide plaine Que, par des traits plus forts se sentant effacer, Ebloüis et confus je les vy s'abaisser, Examiner les leurs, et sur tous leurs visages En chercher d'assez vifs pour braver nos rivages. Je les vy se choisir jusqu'à cinq et six fois, Et rougir aussi-tost, nous comparant leur choix; Et cette vanité qu'en toutes les familles On voit si naturelle aux méres pour leurs filles Leur cria par ma bouche: « En est-il parmy vous, O nymphes! qui ne céde à des attraits si doux? Et pourrez-vous nier, vous autres immortelles, Qu'entre nous la nature en forme de plus belles? » Je m'emportois sans doute, et c'en étoit trop dit: Je les vy s'en cacher de honte et de dépit; J'en vy dedans leurs yeux les vives étincelles; L'onde qui les receut s'en irrita pour elles; J'en vis enfler la vague, et la mer en couroux Rouler à gros bouillons ses flots jusques à nous. C'eust été peu des flots : la soudaine tempeste

Qui trouble nostre joye et dissipe la feste
Enfante en moins d'une heure et pousse sur nos bords
Un monstre contre nous armé de mille morts.
Nous fuyons, mais en vain : il suit, il brise, il tuë;
Chaque victime est morte aussi-tost qu'abatuë.
Nous ne voyons qu'horreur, que sang, de toutes parts;
Son haleine est poison, et poison ses regards;
Il ravage, il desole et nos champs et nos villes,
Et contre sa fureur il n'est aucuns aziles.

Après beaucoup d'efforts et de vœux superflus, Ayant souffert beaucoup et craignant encor plus, Nous courons à l'oracle en de telles alarmes, Et voicy ce qu'Ammon répondit à nos larmes : « Pour appaiser Neptune, exposez tous les mois Au monstre qui le venge une fille à son choix, Jusqu'à ce que le calme à l'orage succéde.

Le sort vous montrera Celle qu'il agréra.

Différez cependant les nopces d'Androméde. »
Comme dans un grand mal un moindre semble doux,
Nous prenons pour faveur ce reste de couroux;
Le monstre disparu nous rend un peu de joye;
On ne le voit qu'aux jours qu'on luy livre sa proye.
Mais ce reméde enfin n'est qu'un amusement:
Si l'on souffre un peu moins, on craint également,
Et toutes nous tremblons devant une infortune
Qui toutes nous menace avant qu'en fraper une.
La peur s'en renouvelle au bout de chaque mois:
J'en ay creu de frayeur déja mourir cinq fois;
Déja nous avons veu cinq beautez devorées,
Mais des beautez, hélas! dignes d'estre adorées,
Et de qui tous les traits, pleins d'un céleste feu,

Ne cédoient qu'à ma fille et luy cédoient bien peu, Comme si, choisissant de plus belle en plus belle, Le sort par ces degrez taschoit d'approcher d'elle, Et que, pour élever ses traits jusques à nous, Il essayast sa force et mesurast ses coups.

Rien n'a pû jusqu'icy toucher ce dieu barbare,
Et le sixiéme choix aujourd'huy se prépare.
On le va faire au temple, et je sens malgré moy
Des mouvemens secrets redoubler mon effroy.
Je fis hier à Vénus offrir un sacrifice
Qui jamais à mes vœux ne parut si propice,
Et toutesfois mon cœur, à force de trembler,
Semble prévoir le coup qui le doit accabler.

Vous donc qui connoissez et mon crime et sa peine, Dites-moy s'il a pû mériter tant de haine, Et si le Ciel devoit tant de sévérité Aux prémiers mouvemens d'un peu de vanité.

#### Persée.

Ouy, Madame, il est juste, et j'avouray moy-mesme Qu'en le blasmant tantost j'ay commis un blasphème; Mais vous ne voyez pas, dans vostre aveuglement, Quel grand crime il punit d'un si grand châtiment.

Les nymphes de la mer ne luy sont pas si chéres Qu'il veuille s'abaisser à suivre leurs coléres, Et, quand vostre mépris en fit comparaison, Il voyoit mieux que vous que vous aviez raison. Il venge (et c'est de la que vostre mal procéde) L'injustice renduë aux beautez d'Androméde. Sous les loix d'un mortel vostre choix l'asservit! Cette injure est sensible aux dieux qu'elle ravit, Aux dieux qu'elle captive, et ces rivaux célestes S'opposent à des nœuds à sa gloire funestes,

En sauvent les appas qui les ont éblouïs, Punissent vos sujets qui s'en sont réjouïs. Juppiter, résolu de l'oster à Phinée, Exprès par son oracle en défend l'hyménée; A sa flame peut-estre il veut la réserver, Ou, s'il peut se résoudre enfin à s'en priver, A quelqu'un de ses fils sans doute il la destine, Et voila de vos maux la secrette origine. Faites cesser l'offense, et le mesme moment Fera cesser icy son juste châtiment.

#### CASSIOPE.

Vous montrez pour ma fille une trop haute estime Quand, pour la mieux flater, vous me faites un crime Dont la civilité me force de juger Que vous ne m'accusez qu'afin de m'obliger. Si quelquefois les dieux pour des beautez mortelles Quittent de leur séjour les clartez éternelles, Ces mesmes dieux aussi, de leur grandeur jaloux, Ne font pas chaque jour ce miracle pour nous; Et, quand pour l'espérer je serois assez folle, Le roy, dont tout dépend, est homme de parole: Il a promis sa fille, et verra tout périr Avant qu'à se dédire il veuille recourir. Il tient cette alliance et glorieuse et chére: Phinée est de son sang, il est fils de son frére. Persér.

Reine, le sang des dieux vaut bien celuy des roys; Mais nous en parlerons encor quelqu'autre fois... Voicy le roy qui vient.

### SCENE II.

# CEPHÉE, CASSIOPE, PHINÉE, PERSÉE, Suite du Roy et de la Reine.

#### CEPHÉE.

N'en parlons plus, Phinée, Et laissons d'Androméde aller la destinée. Vostre amour fait pour elle un inutile effort: Je la doy comme une autre au triste choix du sort; Elle est cause du mal, puisqu'elle l'est du crime. Peut-estre qu'il la veut pour derniére victime, Et que nos châtimens deviendroient éternels S'ils ne pouvoient tomber sur les vrais criminels.

#### Phinée.

Est-ce un crime en ces lieux, Seigneur, que d'estre belle?

CEPHÉE.

Elle a rendu par là sa mére criminelle.

#### PHINÉE.

C'est donc un crime icy que d'avoir de bons yeux Qui sçachent bien juger d'un tel présent des cieux? CEPHÉE.

Qui veut en bien juger n'a point le privilége D'aller jusqu'au blasphème et jusqu'au sacrilége.

# CASSIOPE.

Ce blasphème, Seigneur, dequoy vous m'accusez... Cephée.

Madame, après les maux que vous avez causez, C'est à vous à pleurer, et non à vous défendre. Voyez, voyez quel sang vous avez fait répandre, Et ne laissez paroistre en cette occasion Que larmes, que soûpirs et que confusion.

(A Phinée.)

Je vous le dis encor, elle la crût trop belle, Et peut-estre le sort l'en veut punir en elle : Desrober Androméde à cette élection, C'est desrober sa mére à sa punition.

PHINÉE.

Déjà cinq fois, Seigneur, à ce choix exposée, Vous voyez que cinq fois le sort l'a refusée. Серне́е.

Si le couroux du Ciel n'en veut point à ses jours, Ce qu'il a fait cinq fois, il le fera toujours.

Le tenter si souvent, c'est lasser sa clémence; Il pourra vous punir de trop de confiance. Vouloir toûjours faveur, c'est trop luy demander, Et c'est un crime enfin que de tant hazarder. Mais quoy! n'est-il, Seigneur, ny bonté paternelle, Ny tendresse du sang, qui vous parle pour elle?

Ah! ne m'arrachez point mon sentiment secret. Phinée, il est tout vray, je l'expose à regret. J'aime que vostre amour en sa faveur me presse; La nature en mon cœur avec luy s'intéresse, Mais elle ne sçauroit mettre d'accord en moy Les tendresses d'un pére et les devoirs d'un roy, Et, par une justice à moy-mesme sévére, Je vous refuse en roy ce que je veux en pére.

Phinée.

Quelle est cette justice et quelles sont ces loix Dont l'aveugle rigueur s'étend jusques aux rois?

#### CEPHÉE.

Celles que font les dieux, qui, tous rois que nous sommes, Punissent nos forfaits ainsi que ceux des hommes, Et qui ne nous font part de leur sacré pouvoir Que pour le mesurer aux régles du devoir. Que diroient mes sujets si je me faisois grace, Et si, durant qu'au monstre on expose leur race, Ils voyoient, par un droit tyrannique et honteux, Le crime en ma maison et la peine sur eux?

Heureux sont les sujets, heureuses les provinces, Dont le sang peut payer pour celuy de leurs princes!

Mais heureux est le prince, heureux sont ses projets, Quand il se fait justice ainsi qu'à ses sujets! Nostre oracle, après tout, n'excepte point ma fille; Ses termes généraux comprennent ma famille, Et ne confondre pas ce qu'il a confondu, C'est se mettre au dessus du dieu qui l'a rendu.

#### Persée.

Seigneur, s'il m'est permis d'entendre vostre oracle, Je croy qu'à sa priére il donne peu d'obstacle; Il parle d'Androméde, il la nomme, il suffit: Arrétez-vous pour elle à ce qu'il vous en dit. La séparer long-temps d'un amant si fidelle, C'est tout le châtiment qu'il semble vouloir d'elle: Differez son hymen sans l'exposer au choix. Le Ciel, assez souvent doux aux crimes des rois, Quand il leur a montré quelque legére haine, Répand sur leurs sujets le reste de leur peine.

CEPHÉE.

Vous prenez mal l'oracle, et, pour l'expliquer mieux,

Sçachez... Mais quel éclat vient de fraper mes yeux? D'où partent ces longs traits de nouvelles lumiéres?

(Le ciel s'ouvre durant cette contestation du roy avec Phinée, et fait voir dans un profond éloignement l'étoille de Vénus qui sert de machine pour apporter cette déesse jusqu'au milieu du théatre. Elle s'avance lentement, sans que l'ail puisse découvrir à quoy elle est suspendue, et cependant le peuple a loisir de luy adresser ses vaux par cet hymne que chantent les musiciens.)

#### Persée.

Du ciel, qui vient d'ouvrir ses luisantes barriéres, D'où quelque déîté vient, ce semble, icy-bas Terminer elle-mesme entre vous ces debats.

#### CASSIOPE.

Ah! je la reconnoy, la déesse d'Eryce: C'est elle, c'est Vénus, à mes vœux si propice; Je voy dans ses regards mon bon-heur renaissant. Peuple, faites des vœux, tandis qu'elle descend.

# SCENE III.

VENUS, CEPHÉE, CASSIOPE, PERSÉE, PHINÉE, Chœur de musique, Suite du Roy et de la Reine.

#### CHŒUR.

Reine de Paphe et d'Amathonte, Mére d'Amour et fille de la Mer, Peux-tu voir sans un peu de honte Que contre nous elle ait voulu s'armer, Corneille. IV. Et que du mesme sein qui fut ton origine Sorte nostre ruïne?

Peux-tu voir que de la mesme onde
Il ose naistre un tel monstre après toy,
Que d'où vint tant de bien au monde
Il vienne enfin tant de mal et d'effroy,
Et que l'heureux berceau de ta beauté suprème
Enfante l'horreur mesme?

Venge l'honneur de ta naissance,
Qu'on a souillé par un tel attentat;
Ren-luy sa premiere innocence,
Et tu rendras le calme à tout l'Etat,
Et nous dirons enfin que d'où le mal procéde
Part aussi le reméde.

#### CASSIOPE.

Peuple, elle veut parler : silence à la déesse! Silence, et préparez vos cœurs à l'allegresse! Elle a receu nos vœux et les daigne exaucer! Ecoutez-en l'effet, qu'elle va prononcer.

Venus, au milieu de l'air. Ne tremblez plus, mortels; ne tremble plus, ô mére! On va jetter le sort pour la derniere fois,

Et le Ciel ne veut plus qu'un choix
Pour appaiser de tout point sa colére:
Androméde ce soir aura l'illustre époux
Qui seul est digne d'elle et dont seule elle est digne;
Préparez son hymen, où, pour faveur insigne,
Les dieux ont résolu de se joindre avec vous.
PHINÉE, à Céphée.

Souffrez que sans tarder je porte à ma princesse, Seigneur, l'heureux arrest qu'a donné la déesse.

#### Cephée.

Allez, l'impatience est trop juste aux amants.

Cassiope, voyant remonter Vénus.

Suivons-la dans le ciel par nos remercîments,

Et, d'une voix commune adorant sa puissance,

Montrons à ses faveurs nostre reconnoissance.

CHCEUR.

Ainsi toûjours sur tes autels
Tous les mortels
Offrent leurs cœurs en sacrifice,
Ainsi le zéphyre en tout temps
Sur tes palais de Cythére et d'Eryce
Fasse régner les graces du printemps.

Daigne affermir l'heureuse paix
Qu'à nos souhaits
Vient de promettre ton oracle,
Et fay pour ces jeunes amants,
Pour qui tu viens de faire ce miracle,
Un siécle entier de doux ravissements.

Dans nos campagnes et nos bois
Toutes nos voix
Beniront tes douces atteintes,
Et dans les rochers d'alentour
La mesme Echo qui redisoit nos plaintes
Ne redira que des soûpirs d'amour.
Cephée,

C'est assez, la déesse est déja disparue, Ses derniéres clartez se perdent dans la nue; Allons jetter le sort pour la derniére fois. Malheureux le dernier que foudroîra son choix, Et dont en ce grand jour la perte domestique Souillera de ses pleurs l'allegresse publique!

Madame, cependant songez à préparer

Cet hymen que les dieux veulent tant honorer;

Rendez-en l'appareil digne de ma puissance,

Et digne, s'il se peut, d'une telle présence.

Cassiope.

J'obéis avec joye, et c'est me commander Ce qu'avec passion j'allois vous demander.

# SCENE IV.

CASSIOPE, PERSÉE, SUITE DE LA REINE.

CASSIOPE.

Et bien! vous le voyez, ce n'étoit pas un crime, Et les dieux ont trouvé cet hymen légitime, Puisque leur ordre exprès nous le fait achever, Et que par leur presence ils doivent l'approuver. Mais quoy! vous soûpirez?

Persée.

J'en ay bien lieu, Madame. Cassiope.

Le sujet?

Persée.

Vostre joye.

CASSIOPE.
Elle vous gesne l'ame?
PERSÉE.

Après ce que j'ay dit, douter d'un si beau feu, Reine, c'est ou m'entendre ou me croire bien peu; Mais ne me forcez pas du moins à vous le dire, Quand mon ame en frémit et mon cœur en soûpire. Pouvois-je avoir des yeux et ne pas l'adorer, Et pourrois-je la perdre et n'en pas soûpirer?

Quel espoir formiez-vous, puisqu'elle étoit promise, Et qu'en vain son bon-heur domptoit vostre franchise?

Vouloir que la raison régne sur un amant, C'est estre plus que luy dedans l'aveuglement. Un cœur digne d'aimer court à l'objet aimable Sans penser au succès dont sa flame est capable; Il s'abandonne entier et n'examine rien: Aimer est tout son but, aimer est tout son bien; Il n'est difficulté ny péril qui l'étonne. « Ce qui n'est point à moy n'est encor à personne, Disois-je, et ce rival qui posséde sa foy, S'il espére un peu plus, n'obtient pas plus que moy. »

Voila durant vos maux dequoy vivoit ma flame
Et les douces erreurs dont je flatois mon ame.
Pour nourrir des desirs d'un beau feu trop contents,
C'étoit assez d'espoir que d'espérer au temps:
Luy qui fait chaque jour tant de métamorphoses
Pouvoit en ma faveur faire beaucoup de choses.
Mais enfin la déesse a prononcé ma mort,
Et je suis ce dernier sur qui tombe le sort;
J'étois indigne d'elle et de son hyménée,
Et toutefois, hélas! je valois bien Phinée.

CASSIOPE.

Vous plaindre en cet état, c'est tout ce que je puis. Persée.

Vous vous plaindrez peut-estre apprenant qui je suis. Vous ne vous trompiez point touchant mon origine, Lors que vous la jugiez ou royale ou divine: Mon pére est... Mais pourquoy contre vous l'animer? Puisqu'il nous faut mourir, mourons sans le nommer; Il vengeroit ma mort si j'avois fait connoistre De quel illustre sang j'ay la gloire de naistre, Et vostre grand bon-heur seroit mal asseuré Si vous m'aviez connu sans m'avoir préféré. C'est trop perdre de temps, courons à vostre joye, Courons à ce bonheur que le Ciel vous envoye: J'en veux estre témoin, afin que mon tourment Puisse par ce poison finir plus promptement.

CASSIOPE.

Le temps vous fera voir pour souverain reméde Le peu que vous perdez en perdant Androméde, Et les dieux, dont pour nous vous voyez la bonté, Vous rendront bien-tost plus qu'ils ne vous ont osté.

Ny le temps ny les dieux ne feront ce miracle; Mais allons, à vostre heur je ne mets point d'obstacle. Reine, c'est l'affoiblir que de le retarder, Et les dieux ont parlé: c'est à moy de céder.





# ACTE II

#### DECORATION

Cette place publique s'évanoüit en un instant pour faire place à un jardin délicieux, et ces grands palais sont changez en autant de vases de marbre blanc qui portent alternativement les uns des statuës d'où sortent autant de jets d'eau, les autres des myrthes, des jasmins et d'autres arbres de cette nature. De chaque costé se détache un rang d'orangers dans de pareils vases, qui viennent former un admirable berceau jusqu'au milieu du théâtre, et le séparent ainsi en trois allées, que l'artifice ingénieux de la perspective fait paroistre longues de plus de mille pas. C'est là qu'on voit Androméde avec ses nymphes, qui cueillent des fleurs et en composent une guiralande dont cette princesse veut couronner Phinée, pour le récompenser, par cette galanterie, de la bonne nouvelle qu'il luy vient d'apporter.

# SCENE PREMIERE.

ANDROMEDE, CHŒUR DE NYMPHES.

#### ANDROMEDE.

YMPHES, nostre guirlande est encor mal ornée, Et devant qu'il soit peu nous reverrons Phinée, Que de ma propre main j'en voulois couronner Pour les heureux avis qu'il vient de me donner. Toutefois la faveur ne seroit pas bien grande, Et mon cœur, après tout, vaut bien une guirlande; Dans l'état où le Ciel nous a mis aujourd'huy, C'est l'unique présent qui soit digne de luy.

Quittez, nymphes, quittez ces peines inutiles : L'augure déplairoit de tant de fleurs stériles; Il faut à nostre hymen des présages plus doux. Dites-moy cependant laquelle d'entre vous... Mais il faut me le dire, et sans faire les fines.

AGLANTE.

Quoy, Madame?

ANDROMEDE.

A tes yeux je voy que tu devines:

Dy-moy donc d'entre vous laquelle a retenu En ces lieux jusqu'icy cet illustre inconnu, Car enfin ce n'est point sans un peu de mystére Qu'un tel héros s'attache à la cour de mon pére : Quelque chaisne l'arreste et le force à tarder. Qu'on ne perde point temps à s'entre-regarder: Parlez, et d'un seul mot éclaircissez mes doutes. Aucune ne répond, et vous rougissez toutes! Quoy! toutes l'aimez-vous? un si parfait amant Vous a-t'il sceu charmer toutes également? Il n'en faut point rougir, il est digne qu'on l'aime; Si ie n'aimois ailleurs, peut-estre que moy-mesme, Ouy, peut-estre, à le voir si bien fait, si bien né, Il auroit eu mon cœur s'il n'eust été donné. Mais j'aime trop Phinée, et le change est un crime. AGLANTE.

Ce héros vaut beaucoup, puisqu'il a vostre estime; Mais il sçait ce qu'il vaut, et n'a jusqu'à ce jour A pas une de nous daigné montrer d'amour.

ANDROMEDE.

Que dis-tu?

#### AGLANTE.

Pas fait mesme une offre de service.

Andromede.

Ah! c'est dequoy rougir toutes avec justice, Et la honte à vos fronts doit bien cette couleur, Si tant de si beaux yeux ont pû manquer son cœur.

CEPHALIE.

Où les vostres, Madame, épandent leur lumiére, Cette honte pour nous est assez coûtumiére. Les plus vives clartez s'éteignent auprès d'eux, Comme auprès du soleil meurent les autres feux, Et, pour peu qu'on vous voye et qu'on vous considére, Vous ne nous laissez point de conquestes à faire.

#### Andromede.

Vous étes une adroite, achevez, achevez:
C'est peut-estre en effet vous qui le captivez,
Car il aime, et j'en voy la preuve trop certaine.
Chaque fois qu'il me parle, il semble estre à la gesne;
Son visage et sa voix changent à tous propos,
Il hésite, il s'égare au bout de quatre mots,
Ses discours vont sans ordre, et plus je les écoute,
Plus j'entens des soûpirs dont j'ignore la route.
Où vont-ils, Céphalie, où vont-ils? Répondez.

#### CEPHALIE.

C'est à vous d'en juger, vous qui les entendez. Un Page, chantant sans estre veu. Qu'elle est lente, cette journée!

#### Andromede.

Taisons-nous, cette voix me parle pour Phinée; Sans doute il n'est pas loin, et veut à son retour Que des accens si doux m'expliquent son amour.

Qu'elle est lente, cette journée
Dont la fin me doit rendre heureux!
Chaque moment à mon cœur amoureux
Semble durer plus d'une année.
O Ciel! quel est l'heur d'un amant,
Si, quand il en a l'asseurance,
Sa juste impatience
Est un nouveau tourment!

Je doy posséder Androméde!
Juge, soleil, quel est mon bien!
Vis-tu jamais amour égal au mien?
Vois-tu beauté qui ne luy céde?
Puis donc que la longueur du jour
De mon nouveau mal est la source,
Précipite ta course
Et tarde ton retour.

Tu luis encor, et ta lumiére
Semble se plaire à m'affliger:
Ah! mon amour te va bien obliger
A quitter soudain ta carriére.
Vien, soleil, vien voir la beauté
Dont le divin éclat me dompte,
Et tu fuiras de honte
D'avoir moins de clarté.

## SCENE II.

PHINÉE, ANDROMEDE, Chœur de Nymphes, SUITE DE PHINÉE.

### PHINÉE.

Ce n'est pas mon dessein, Madame, de surprendre, Puis qu'avant que d'entrer je me suis fait entendre.

### ANDROMEDE.

Vos vœux, pour les cacher, n'étoient pas criminels, Puisqu'ils suivent des dieux les ordres eternels.

### PHINÉE.

Que me direz-vous donc de leur galanterie? Andromede.

Que je vay vous payer de vostre flaterie. PHINÉE.

### Comment?

### ANDROMEDE.

En vous donnant de semblables témoins, Si vous aimez beaucoup, que je n'aime pas moins. Approchez, Liriope, et rendez-luy son change; C'est vous, c'est vostre voix que je veux qui me venge. De grace, écoutez-la: nous avons écouté, Et demandons silence après l'avoir prété.

LIRIOPE chante.

Phinée est plus aimé qu'Androméde n'est belle; Bien qu'icy bas tout céde à ses attraits, Comme il n'est point de si doux traits, Il n'est point de cœur si fidelle. De mille appas son visage semé La rend une merveille.

Mais, quoy qu'elle soit sans pareille, Phinée est encor plus aimé.

Bien que le juste Ciel fasse voir que sans crime
On la préfére aux nymphes de la mer,
Ce n'est que de sçavoir aimer
Qu'elle-mesme veut qu'on l'estime:
Chacun, d'amour pour elle consumé,
D'un cœur luy fait un temple,
Mais, quoy qu'elle soit sans exemple,
Phinée est encor plus aimé.

Enfin, si ses beaux yeux passent pour un miracle,
C'est un miracle aussi que son amour,
Pour qui Vénus en ce beau jour
A prononcé ce digne oracle:
Le Ciel luy-mesme, en la voyant charmé,
La juge incomparable;
Mais, quoy qu'il l'ait faite adorable,
Phinée est encor plus aimé.

(Cet air chanté, le page de Phinée et cette nymphe font un dialogue en musique, dont chaque couplet a pour refrain l'oracle que Vénus a prononcé au prémier acte en faveur de ses deux amans, chanté par les deux voix unies, et répété par le chœur entier de la musique.)

PAGE.

Heureux amant!

Liriope.

Heureuse amante!

Page.

Ils n'ont qu'une ame.

LIRIOPE.

Ils n'ont tous deux qu'un cœur.

PAGE.

Joignons nos voix pour chanter leur bon-heur.

LIRIOPE.

Joignons nos voix pour benir leur attente.

PAGE ET LIRIOPE.

Androméde ce soir aura l'illustre époux Qui seul est digne d'elle et dont seule elle est digne. Préparons son hymen, où, pour faveur insigne, Les dieux ont résolu de se joindre avec nous.

CHŒUR.

Préparons son hymen, où, pour faveur insigne, Les dieux ont résolu de se joindre avec nous.

PAGE.

· Le Ciel le veut.

LIRIOPE.

Vénus l'ordonne.

PAGE.

L'amour les joint.

LIRIOPE.

L'hymen va les unir.

PAGE.

Douce union, que chacun doit benir!

LIRIOPE.

Heureuse amour, qu'un tel succès couronne!

PAGE ET LIRIOPE.

Androméde ce soir aura l'illustre époux Qui seul est digne d'elle et dont seule elle est digne. Préparons son hymen, où, pour faveur insigne, Les dieux ont résolu de se joindre avec nous.

#### CHŒUR.

Préparons son hymen, où, pour faveur insigne, Les dieux ont résolu de se joindre avec nous.

ANDROMEDE.

Il n'en faut point mentir, leur accord m'a surprise.
PHINÉE.

Madame, c'est ainsi que tout me favorise, Et que tous vos sujets soûpirent en ces lieux Aprés l'heureux effet de cet arrest des dieux, Que leurs souhaits unis...

## SCENE III.

PHINÉE, ANDROMEDE, TIMANTE, · CHŒUR DE NYMPHES, SUITE DE PHINÉE.

TIMANTE.

Ah! Seigneur! ah! Madame! Phinée.

Que nous veux-tu, Timante, et qui trouble ton ame?

Le pire des malheurs.

Phinée.

Le roy seroit-il mort?

Timante.

Non, Seigneur; mais enfin le triste choix du sort Vient de tomber... hélas! pourray-je vous le dire?

Andromede.

Est-ce sur quelque objet pour qui ton cœur soupire?

### TIMANTE.

Soûpirer à vos yeux du pire de ses coups, N'est-ce pas dire assez qu'il est tombé sur vous? Phinés.

Qui te fait nous donner de si vaines alarmes?

Si vous n'en croyez pas mes soûpirs et mes larmes, Vous en croirez le roy, qui bien-tost à vos yeux La va livrer luy-mesme aux ministres des dieux.

#### Phinée.

C'est nous faire, Timante, un conte ridicule, Et je tiendrois le roy bien simple et bien crédule Si plus qu'une déesse il en croyoit le sort.

### TIMANTE.

Le roy, non plus que vous, ne l'a pas crû d'abord; Il a fait par trois fois essayer sa malice, Et l'a veu par trois fois faire mesme injustice... Du vase par trois fois ce beau nom est sorty.

### PHINÉE.

Et toutes les trois fois le sort en a menty! Le Ciel a fait pour vous une autre destinée; Son ordre est immüable, il veut nostre hyménée; Il le veut, il y met le bon-heur de ces lieux, Et ce n'est pas au sort à démentir les dieux.

#### Andromede.

Assez souvent le Ciel, par quelque fausse joye, Se plaist à prévenir les maux qu'il nous envoye; Du moins il m'a rendu quelques momens bien doux Par ce flatteur espoir que j'allois estre à vous. Mais, puisque ce n'étoit qu'une trompeuse attente, Gardez mon souvenir, et je mourray contente.

### PHINÉE.

Et vous mourrez contente! et j'ay pû mériter Qu'avec contentement vous puissiez me quitter! Détacher sans regret vostre ame de la mienne! Vouloir que je le voye et que je m'en souvienne! Et mon fidelle amour, qui receut vostre foy, Vous trouve indifférente entre la mort et moy!

Ouy, je m'en souviendray. Vous le voulez, Madame, J'accepte le supplice où vous livrez mon ame; Mais, quelque peu d'amour que vous me fassiez voir, Le mien n'oublîra pas les loix de son devoir.

Je doy malgré le sort, je doy malgré vous-mesme, Si vous aimez si mal, vous montrer comme on aime, Et faire reconnoistre aux yeux qui m'ont charmé Que j'étois digne au moins d'estre un peu mieux aimé; Vous l'avoûrez bien-tost, et j'auray cette gloire, Qui dans tout l'avenir suivra nostre mémoire, Que, pour se voir quitter avec contentement, Un amant tel que moy n'en est pas moins amant.

ANDROMEDE.

C'est donc trop peu pour moy que des malheurs si proches
Si vous ne les croissez par d'injustes reproches!

Vous quitter sans regret! Les dieux me sont témoins
Que j'en montrerois plus si je vous aimois moins:
C'est pour vous trop aimer que je paroy toute autre;
J'étouffe ma douleur pour n'aigrir pas la vostre;
Je retiens mes soûpirs de peur de vous fascher,
Et me montre insensible afin de moins toucher.
Hélas! si vous sçavez faire voir comme on aime,
Du moins vous voyez mal quand l'amour est extrème,
Ouy, Phinée, et je doute, en courant à la mort,
Lequel m'est plus cruel, ou de vous ou du sort.

### PHINÉE.

Hélas! qu'il étoit grand, quand je l'ay crû s'éteindre, Vostre amour, et qu'à tort ma flame osoit s'en plaindre! Princesse, vous pouvez me quitter sans regret, Vous ne perdez en moy qu'un amant indiscret, Qu'un amant téméraire, et qui mesme a l'audace D'accuser vostre amour quand vous luy faites grace. Mais, pour moy, dont la perte est sans comparaison, Qui perds, en vous perdant, et lumiére et raison, Je n'ay que ma douleur, qui m'aveugle et me guide; Dessus toute mon ame elle seule préside; Elle y régne, et je céde entier à son transport, Mais je ne céde pas aux caprices du sort.

Que le roy, par scrupule, à sa rigueur défére, Qu'une indigne équité le fasse injuste pére, La reine et mon amour sçauront bien empescher Qu'un choix si criminel ne coûte un sang si cher. J'ose tout, je puis tout, après un tel oracle.

# Timante.

La reine est hors d'état d'y joindre aucun obstacle: Surprise comme vous d'un tel évenement, Elle en a, de douleur, perdu tout sentiment, Et sans doute le roy livrera la princesse Avant qu'on l'ait pû voir sortir de sa foiblesse.

### PHINÉE.

Et bien! mon amour seul sçaura jusqu'au trépas, Malgré tous...

## Andromede.

Le roy vient, ne vous emportez pas.

# SCENE IV.

CEPHÉE, PHINÉE, ANDROMEDE, PERSÉE, TIMANTE, Chœur de Nymphes, Suite du Roy et de Phinée.

### CEPHÉE.

Ma fille, si tu sçais les nouvelles funestes De ce dernier effort des coléres célestes, Si tu sçais de ton sort l'impitoyable cours, Qui fait le plus crüel du plus beau de nos jours, Epargne ma douleur, juges-en par sa cause, Et va, sans me forcer à te dire autre chose.

### ANDROMEDE.

Seigneur, je vous l'avouë, il est bien rigoureux De tout perdre au moment qu'on se doit croire heureux. Et le coup qui surprend un espoir légitime Porte plus d'une mort au cœur de la victime; Mais enfin il est juste, et je le doy benir: La cause des malheurs le doit faire finir. Le Ciel, qui se repent si tost de ses caresses, Verra plus de constance en moy qu'en ses promesses, Heureuse si mes jours, un peu précipitez, Satisfont à ces dieux pour moy seule irritez, Si je suis la dernière à leur couroux offerte, Si le salut public peut naistre de ma perte; Malheureuse pourtant de ce qu'un si grand bien Vous a déja coûté d'autre sang que le mien, Et que je ne suis pas la prémiere et l'unique Qui rende à vostre État la seureté publique.

### PHINÉE.

Quoy! vous vous obstinez encore à me trahir?

Andromede.

Je vous plains, je me plains, mais je dois obéīr.
Phinée.

Honteuse obéïssance, à qui vostre amour céde.

Obéïssance illustre et digne d'Androméde.

Son nom, comblé par là d'un immortel honneur...

Phinée.

Je l'empescheray bien, ce funeste bon-heur!
Androméde est à moy, vous me l'avez donnée.
Le Ciel pour nostre hymen a pris cette journée,
Vénus l'a commandé: qui me la peut oster?
Le sort auprés des dieux se doit-il écouter?
Ah! si j'en vois icy les infames ministres
S'apprester aux effets de ses ordres sinistres...

CEPHÉE.

Apprenez que le sort n'agit que sous les dieux,
Et souffrez, comme moy, le bon-heur de ces lieux.
Vostre perte n'est rien au prix de ma misére:
Vous n'étes qu'amoureux, Phinée, et je suis pére;
Il est d'autres objets dignes de vostre foy,
Mais il n'est point ailleurs d'autres filles pour moy.
Songez donc mieux qu'un pére à ces affreux ravages.
Que par tout de ce monstre épandirent les rages,
Et n'en rappelez pas l'épouvantable horreur
Pour trop croire et trop suivre une aveugle fureur.
PHINÉE.

Que de nouveau ce monstre entré dessus vos terres Fasse à tous vos sujets d'impitoyables guerres, Le sang de tout un peuple est trop bien employé Quand celuy de ses rois en peut estre payé, Et je ne connoy point d'autre perte publique, Que celle où vous condamne un sort si tyrannique.

Craignez ces mesmes dieux, qui président au sort.

Qu'entr'eux-mesmes ces dieux se montrent donc d'accord. Quelle crainte, aprés tout, me pourroit y résoudre? S'ils m'ostent Androméde, ont-ils quelqu'autre foudre? Il n'est plus de respect qui puisse rien sur moy: Androméde est mon sort et mes dieux et mon roy. Punissez un impie et perdez un rebelle; Satisfaites le sort en m'exposant pour elle, J'y cours, mais autrement je jure ses beaux yeux, Et mes uniques rois, et mes uniques dieux...

(Icy le tonnerre commence à rouler avec un si grand bruit, et accompagné d'éclairs redoublez avec tant de promptitude, que cette feinte donne de l'epouvante aussi-bien que de l'admiration, tant elle approche du naturel. On voit cependant descendre Æole avec huit vents, dont quatre sont à ses deux costez, en sorte toutefois que les deux plus proches sont portez sur le mesme nuage que luy, et les deux plus esloignez sont comme volans en l'air tout contre ce mesme nüage. Les quatre autres paroissent deux à deux au milieu de l'air sur les aisles du théatre, deux à la main gauche et deux à la main droite, ce qui n'empesche pas Phinée de continuer ses blasphèmes.)

# SCENE V.

ÆOLE, HUIT VENTS, CEPHÉE, PERSÉE, PHINÉE, ANDROMEDE, CHŒUR DE NYMPHES, SUITE DU ROY ET DE PHINÉE.

### CEPHÉE.

Arrétez! ce nuage enferme une tempeste Qui peut-estre déja menace vostre teste. N'irritez plus les dieux déja trop irritez.

PHINÉE.

Qu'il créve, ce nuage, et que ces déîtez...

Cephée.

Ne les irritez plus, vous dy-je, et prenez garde...
PHINÉE.

A les trop irriter qu'est-ce que je hazarde? Que peut craindre un amant quand il voit tout perdu? Tombe, tombe sur moy leur foudre, s'il m'est dû! Mais, s'il est quelque main assez lasche et traîtresse Pour suivre leur caprice et saisir ma princesse, Seigneur, encor un coup, je jure ses beaux yeux, Et mes uniques rois, et mes uniques dieux...

ÆOLE, au milieu de l'air.
Téméraire mortel, n'en dy pas davantage:
Tu n'obliges que trop les dieux à te haïr.
Quoy que pense attenter l'orgueil de ton courage,
Ils ont trop de moyens de se faire obeïr.

Connoy-moy pour ton infortune: Je suis Æole, roy des vents.

Partez, mes orageux suivans: Faites ce qu'ordonne Neptune.

(Ce commandement d'Æole produit un spectacle étrange et merveilleux tout ensemble. Les deux pents qui estoient à ses costez suspendus en l'air s'envolent, l'un à gauche et l'autre à droit; deux autres remontent avec luy dans le ciel sur le mesme nuage qui les vient d'apporter; deux autres qui étoient à sa main gauche sur les aisles du théatre s'avancent au milieu de l'air. où, avant fait un tour ainsi que deux tourbillons, ils passent au costé droit du théatre, d'où les deux derniers fondent sur Andromede, et, l'ayant saisie chacun par un bras, ils l'enlevent de l'autre costé jusque dans les nuës.)

### ANDROMEDE.

### O Ciel !

CEPHÉR.

Ils l'ont saisie et l'enlevent en l'air.

PHINÉE.

Ah! ne présumez pas ainsi me la voler: Je vous suivray par tout, malgré vostre surprise.

## SCENE VI.

CEPHÉE, PERSÉE, SUITE DU ROY.

# PERSÉR.

Seigneur, un tel péril ne veut point de remise; Mais espérez encor, je vole à son secours

Et vay forcer le sort à prendre un autre cours. Cephée.

Vingt amans pour Nerée en firent l'entreprise, Mais il n'est point d'effort que ce monstre ne brise: Tous voulurent sauver ses attraits adorez, Tous furent avec elle à l'instant dévorez.

### Persée.

Le Ciel aime Androméde, il veut son hyménée, Seigneur, et, si les vents l'arrachent à Phinée, Ce n'est que pour la rendre à quelque illustre époux Qui soit plus digne d'elle et plus digne de vous. A quelqu'autre par là les dieux l'ont réservée. Vous sçaurez qui je suis quand je l'auray sauvée. Adieu, par des chemins aux hommes inconnus Je vay mettre en effet l'oracle de Vénus. Le temps nous est trop cher pour le perdre en paroles.

Moy qui ne puis former d'espérances frivoles, Pour ne voir point courir ce grand cœur au trépas, Je vay faire des vœux qu'on n'écoutera pas.





# ACTE III

### DECORATION

Il se fait icy une si étrange metamorphose qu'il semble au'avant de sortir de ce jardin Persée ait découvert cette monstrueuse téte de Meduse qu'il porte par tout sous son bouclier. Les myrthes et les jasmins qui le composoient sont devenus des rochers affreux dont les masses, inégalement escarpées et bossuës, suivent si parfaitement le caprice de la nature qu'il semble qu'elle ait plus contribué que l'art à les placer ainsi des deux costez du théatre. C'est enquoy l'artifice de l'ouvrier est merveilleux et se fait voir d'autant plus qu'il prend soin de se cacher. Les vagues s'emparent de toute la scéne, à la réserve de cinq ou six pieds qu'elles laissent pour leur servir de rivage. Elles sont dans une agitation continuelle, et composent comme un golfe enfermé entre ces deux rangs de falaises. On en voit l'embouchûre se dégorger dans la pleine mer, qui paroît si vaste et d'une si grande étenduë qu'on jureroit que les vaisseaux qui flottent près de l'orizon, dont la veuë est bornée, sont éloignez de plus de six lieuës de ceux qui les considerent, Il n'y a personne qui ne juge que cet horrible spectacle est le funeste appareil de l'injustice des dieux et du supplice d'Androméde : aussi la voit-on au haut des nuës, d'où les deux vents qui l'ont enlevée l'apportent avec impétuosité et l'attachent au pied d'un de ces rochers.

# SCENE PREMIERE.

ANDROMEDE, au pied d'un rocher, DEUX VENTS QUI L'Y ATTACHENT, TIMANTE, Chœur de peuple sur le rivage.

### TIMANTE.

ALLONS voir, chers amis, ce qu'elle est devenüe, La princesse, et mourir, s'il se peut, à sa veuë.

La voilà que ces vents achevent d'attacher, En infames bourreaux, à ce fatal rocher.

TIMANTE.

Ouy, c'est elle, sans doute. Ah! l'indigne spectacle!

· Si le Ciel n'est injuste, il luy doit un miracle.

(Les vents s'envolent.)

TIMANTE.

Il en fera voir un, s'il en croit nos desirs.

Andromede.

O dieux!

### TIMANTE.

Avec respect écoutons ses soûpirs, Et puissent les accens de ses prémiéres plaintes Porter dans tous nos cœurs de mortelles atteintes!

Andromede.

Affreuse image du trépas,
Qu'un triste honneur m'avoit fardée,
Surprenantes horreurs, épouvantable idée,
Qui tantost ne m'ébranliez pas,
Que l'on vous conçoit mal quand on vous envisage

Avec un peu d'éloignement!

Qu'on vous méprise alors, qu'on vous brave aisément!

Mais que la grandeur de courage

Devient d'un difficile usage

Lors qu'on touche au dernier moment!

Icy seule, et de toutes parts
A mon destin abandonnée,
Icy que je n'ay plus ny parens, ny Phinée,
Sur qui détourner mes regards,
L'attente de la mort de tout mon cœur s'empare,
Il n'a qu'elle à considérer;
Et, quoy que de ce monstre il s'ose figurer,

Ma constance, qui s'y prépare,
Le trouve d'autant plus barbare
Qu'il différe à me dévorer.

Etrange effet de mes malheurs!

Mon ame traisnante, abatuë,

N'a qu'un moment à vivre, et ce moment me tuë

A force de vives douleurs.

Ma frayeur a pour moy mille mortelles feintes, Cependant que la mort me fuit;

Je pasme au moindre vent, je meurs au moindre bruit, Et mes espérances éteintes N'attendent la fin de mes craintes

N'attendent la fin de mes crainte Que du monstre qui les produit.

Qu'il tarde à suivre mes desirs, Et que sa crüelle paresse A ce cœur dont ma flame est encor la maîtresse Coûte d'amers et longs soûpirs! O toy dont jusqu'icy la douceur m'a suivie, Va-t'en, souvenir indiscret,
Et, cessant de me faire un entretien secret
De ce prince qui m'a servie,
Laisse-moy sortir de la vie
Avec un peu moins de regret!

C'est assez que tout l'univers
Conspire à faire mes supplices:
Ne les redouble point, toy qui fus mes délices,
En me montrant ce que je perds.
Laisse-moy...

# SCENE II.

# CASSIOPE, ANDROMEDE, TIMANTE, Chœur de peuple.

### CASSIOPE.

Me voicy, qui seule ay fait le crime!
Me voicy, justes dieux! prenez vostre victime.
S'il est quelque justice encore parmy vous,
C'est à moy seule, à moy, qu'est dû vostre couroux.
Punir les innocens et laisser les coupables,
Inhumains, est-ce en estre, est-ce en estre capables?
A moy tout le supplice, à moy tout le forfait.
Que faites-vous, crüels? qu'avez-vous presque fait?
Androméde est icy vostre plus rare ouvrage,
Androméde est icy vostre plus digne image,
Elle rassemble en soy vos attraits divisez:
On vous connoistra moins si vous la détruisez.

Ah! je découvre enfin d'où provient tant de hainc! Vous en étes jaloux plus que je n'en fus vaine. Si vous la laissiez vivre, envieux tout-puissans, Elle auroit plus que vous et d'autels et d'encens: Chacun préféreroit le portrait au modelle, Et bien-tost l'univers n'adoreroit plus qu'elle.

ANDROMEDE.

En l'état où je suis, le sort m'est-il trop doux, Si vous ne me donnez de quoy craindre pour vous? Faut-il encor ce comble à des malheurs extrèmes? Qu'esperez-vous, Madame, à force de blasphèmes? CASSIOPE.

Attirer et leur monstre et leur foudre sur moy. Mais je ne les irrite, hélas! que contre toy: Sur ton sang innocent retombent tous mes crimes, Seule tu leur tiens lieu de mille autres victimes, Et pour punir ta mére ils n'ont, ces cruels dieux, Ny monstre dans la mer ny foudre dans les cieux. Aussi scavent-ils bien que se prendre à ta vie, C'est percer de mon cœur la plus tendre partie; Que je souffre bien plus en te voyant périr, Et qu'ils me feroient grace en me faisant mourir. Ma fille, c'est donc là cet heureux hyménée, Cette illustre union par Vénus ordonnée, Qu'avecque tant de pompe il falloit préparer, Et que ces mesmes dieux devoient tant honorer!

Ce que nos yeux ont veu, n'étoit-ce donc qu'un songe, Déesse, ou ne viens-tu que pour dire un mensonge? Nous aurois-tu parlé sans l'aveu du destin? Est-ce ainsi qu'à nos maux le Ciel trouve une fin? Est-ce ainsi qu'Androméde en reçoit les caresses? Si contre elle l'envie émeut quelques déesses, L'amour en sa faveur n'arme-t'il point de dieux? Sont-ils tous devenus ou sans cœur ou sans yeux? Le maistre souverain de toute la nature

Pour de moindres beautez a changé de figure; Neptune a soûpiré pour de moindres appas; Elle en montre à Phœbus que Daphné n'avoit pas, Et l'Amour en Psyché voyoit bien moins de charmes Quand pour elle il daigna se blesser de ses armes.

Qui desrobe à tes yeux le droit de tout charmer, Ma fille? Au vif éclat qu'ils sément dans la mer, Les tritons amoureux, malgré leurs néréides, Devroient déja sortir de leurs grottes humides, Aux fureurs de leur monstre à l'envy s'opposer, Contre ce mesme écueil eux-mesmes l'écraser, Et de ses os brisez, de sa rage étouffée, Au pied de ton rocher t'élever un trophée.

Andromede, voyant venir le monstre de loin.
Renouveler le crime, est-ce pour les fléchir?
Vous hastez mon supplice au lieu de m'affranchir,
Vous appelez le monstre. Ah! du moins, à sa veuë,
Quittez la vanité qui m'a déja perdue;
Il n'est mortel ny dieu qui m'ose secourir.
Il vient, consolez-vous, et me laissez mourir.

CASSIOPE.

Je le voy, c'en est fait. Paroy du moins, Phinée, Pour sauver la beauté qui t'étoit destinée; Parois, il en est temps; viens, en dépit des dieux, Sauver ton Androméde ou périr à ses yeux. L'amour te le commande, et l'honneur t'en convie. Peux-tu, si tu la perds, aimer encor la vie?

#### Andromede.

Il n'a manque d'amour ny manque de valeur, Mais sans doute, Madame, il est mort de douleur; Et, comme il a du cœur et sçait que je l'adore, Il périroit icy s'il respiroit encore.

### CASSIOPE.

Dy plûtost que l'ingrat n'ose te mériter.

Toy donc, qui plus que luy t'osois tantost vanter,
Viens, amant inconnu, dont la haute origine,
Si nous t'en voulons croire, est royale ou divine,
Viens-en donner la preuve, et, par un prompt secours,
Fay-nous voir quelle foy l'on doit à tes discours;
Supplante ton rival par une illustre audace;
Viens à droit de conqueste en occuper la place.
Androméde est à toy si tu l'oses gagner.

Quoy! lasches, le péril vous la fait dédaigner! Il éteint en tous deux ces flames sans secondes! Allons, mon désespoir, jusqu'au milieu des ondes Faire servir l'effort de nos bras impuissans D'exemple et de reproche à leurs feux languissans; Faisons ce que tous deux devroient faire avec joye, Détournons sa fureur dessus une autre proye, Heureuse si mon sang la pouvoit assouvir. Allons! Mais qui m'arreste? Ah! c'est mal me servir.

(On voit icy Persée descendre du haut des nues.)

# SCENE III.

ANDROMEDE, attachée au rocher; PERSÉE, en l'air sur le cheval Pegase; CASSIOPE, TIMANTE, ET LE CHŒUR SUR LE RIVAGE.

TIMANTE, montrant Persée à Cassiope et l'empeschant de se jetter en la mer.

Courez-vous à la mort quand on vole à vostre aide? Voyez par quels chemins on secourt Androméde,

Quel héros ou quel dieu sur ce cheval aislé...

Ah! c'est cet inconnu par mes cris appelé, C'est luy-mesme, Seigneur, que mon ame étonnée... Persée, en l'air sur le Pegase.

Reine, voyez par là si je vaux bien Phinée, Si j'étois moins que luy digne de vostre choix, Et si le sang des dieux céde à celuy des rois.

CASSIOPE.

Rien n'égale, Seigneur, un amour si fidelle; Combattez donc pour vous en combattant pour elle: Vous ne trouverez point de sentimens ingrats.

Persée, à Androméde.

Adorable princesse, advouez-en mon bras.

CHŒUR de musique cependant que Persée combat le monstre.

Courage, enfant des dieux! elle est vostre conqueste, Et jamais amant ny guerrier Ne vit ceindre sa teste

D'un si beau myrthe ou d'un si beau laurier.

Une Voix, seule.

Androméde est le prix qui suit vostre victoire.

Combattez, combattez, Et vos plaisirs et vostre gloire Rendront jaloux les dieux dont vous sortez.

LE CHŒUR répéte.

Courage, enfant des dieux! elle est vostre conqueste, Et jamais amant ny guerrier

Ne vit ceindre sa teste

D'un si beau myrthe ou d'un si beau laurier.

TIMANTE, à la reine.

Voyez de quel effet nostre attente est suivie...

Madame, elle est sauvée, et le monstre est sans vie. Persée, ayant tué le monstre.

Rendez graces au dieu qui m'en a fait vainqueur.

Cassiope.

O Ciel! que ne vous puis-je assez ouvrir mon cœur! L'oracle de Vénus enfin s'est fait entendre: Voilà ce dernier choix qui nous devoit tout rendre, Et vous étes, Seigneur, l'incomparable époux Par qui le sang des dieux se doit joindre avec nous.

Ne pense plus, ma fille, à ton ingrat Phinée: C'est à ce grand héros que le sort t'a donnée; C'est pour luy que le Ciel te destine aujourd'huy. Il est digne de toy, ren-toy digne de luy.

Persée.

Il faut la mériter par mille autres services; Un peu d'espoir suffit pour de tels sacrifices.

Princesse, cependant, quittez ces tristes lieux
Pour rendre à vostre cour tout l'éclat de vos yeux.
Ces vents, ces mesmes vents qui vous ont enlevée,
Vont rendre de tout point ma victoire achevée:
L'ordre que leur prescrit mon pére Juppiter
Jusqu'en vostre palais les force à vous porter,
Les force à vous remettre où tantost leur surprise...

#### ANDROMEDE.

D'une frayeur mortelle à peine encor remise, Pardonnez, grand héros, si mon étonnement N'a pas la liberté d'aucun remerciment.

### Persée.

Venez, tyran des mers, réparer vostre crime; Venez restitüer cette illustre victime; Méritez vostre grace, impetueux mutins, Par vostre obeïssance au maistre des destins. {Les vents obeïssent aussi-tost à ce commandement de Persée, et on les voit en un moment détacher cette princesse et la reporter par dessus les flots jusqu'au lieu d'où ils l'avoient apportée au commencement de cet acte. En mesme temps, Persée revole en haut sur son cheval aislé, et, après avoir fait un caracol admirable au milieu de l'air, il tire du mesme costé qu'on a veu disparoistre la princesse. Tandís qu'il vole, tout le rivage retentit de cris de joye et de chants de victoire.\

CASSIOPE, voyant Persée revoler en haut après la victoire.

Peuple, qu'à pleine voix l'allegresse publique Après un tel miracle en triomphe s'explique, Et fasse retentir sur ce rivage heureux L'immortelle valeur d'un bras si généreux.

### CHCEUR.

Le monstre est mort, crions victoire, Victoire tous, victoire à pleine voix; Que nos campagnes et nos bois Ne resonnent que de sa gloire! Princesse, elle vous donne enfin l'illustre époux Qui seul étoit digne de vous.

Vous étes sa digne conqueste, Victoire tous, victoire à son amour! C'est luy qui nous rend ce beau jour, C'est luy qui calme la tempeste, Et c'est luy qui vous donne enfin l'illustre époux Qui seul étoit digne de vous. Corneille. IV. 7

Cassiope, après que Persée est disparu. Dieux! j'étois sur ces bords immobile de joye... Allons voir où ces vents ont reporté leur proye, Embrasser ce vainqueur et demander au roy L'effet du juste espoir qu'il a receu de moy.

# SCENE IV.

# CYMODOCE, EPHYRE, CYDIPPE.

(Ces trois néréides s'élévent du milieu des flots.)

### CYMODOCE.

Ainsi nostre colére est de tout point bravée; Ainsi nostre victime, à nos yeux enlevée, Va croistre les douceurs de ses contentemens Par le juste mépris de nos ressentimens.

# EPHYRE.

Toute nostre fureur, toute nostre vengeance, Semble avec son destin estre d'intelligence, N'agir qu'en sa faveur, et ses plus rudes coups Ne font que luy donner un plus illustre époux.

# CYDIPPE.

Le sort, qui jusqu'icy nous a donné le change, Immole à ses beautez le monstre qui nous venge: Du mesme sacrifice, et dans le mesme lieu, De victime qu'elle est, elle devient le dieu.

Cessons doresnavant, cessons d'estre immortelles, Puisque les immortels trahissent nos querelles, Qu'une beauté commune est plus chére à leurs yeux: Car son libérateur est sans doute un des dieux. Autre qu'un dieu n'eust pû nous oster cette proye, Autre qu'un dieu n'eust pû prendre une telle voye, Et ce cheval aislé fust péry mille fois Avant que de voler sous un indigne poids.

Ouy, c'est sans doute un dieu qui vient de la défendre; Mais il n'est pas, mes sœurs, encor temps de nous rendre, Et, puisqu'un dieu pour elle ose nous outrager, Il faut trouver aussi des dieux à nous venger. Du sang de nostre monstre encore toutes teintes, Au palais de Neptune allons porter nos plaintes, Luy demander raison de l'immortel affront Qu'une telle défaite imprime à nostre front.

Je croy qu'il nous prévient, les ondes en bouillonnent, Les conques des tritons dans ces rochers résonnent. C'est luy-mesme... Parlons.

# SCENE V.

NEPTUNE, LES TROIS NEREIDES.

Neptune dans son char, formé d'une grande conque de nacre, et tiré par deux chevaux marins. Je sçay vos déplaisirs,

Mes filles, et je viens au bruit de vos soupirs.

De l'affront qu'on vous fait plus que vous en colére,
C'est moy que tyrannise un superbe de frére
Qui, dans mon propre État m'osant faire la loy,
M'envoye un de ses fils pour triompher de moy.
Qu'il régne dans le ciel, qu'il régne sur la terre,

Qu'il gouverne à son gré l'éclat de son tonnerre,
Que mesme du destin il soit indépendant,
Mais qu'il me laisse, à moy, gouverner mon trident.
C'est bien assez pour luy d'un si grand avantage,
Sans me venir braver encor dans mon partage.
Après cet attentat sur l'empire des mers,
Mesme honte à leur tour menace les enfers:
Aussi leur souverain prendra nostre querelle;
Je vay l'intéresser avec Junon pour elle,
Et tous trois, assemblant nostre pouvoir en un,
Nous saurons bien dompter nostre tyran commun.
Adieu, consolez-vous, nymphes trop outragées;
Je périray moy-mesme, ou vous serez vengées,
Et j'ay sceu du destin, qui se ligue avec nous,
Qu'Androméde icy bas n'aura jamais d'époux.

(Il fond au milieu de la mer.)

CYMODOCE.

Après le doux espoir d'une telle promesse, Reprenons, cheres sœurs, une entiére allegresse.

(Les néréides se plongent aussi dans la mer.)





# ACTE IV

#### DECORATION

Les vagues fondent sous le théatre, et ces hideuses masses de pierre dont elles batoient le pied font place à la magnificence d'un palais royal. On ne le voit pas tout entier, on n'en voit que le vestibule, ou plûtost la grande salle, qui doit servir aux nopces de Persée et d'Androméde. Deux rangs de colomnes de chaque costé, l'un de rondes et l'autre de quarrées, en font les ornemens. Elles sont enrichies de statuës de marbre blanc d'une grandeur naturelle, et leurs bases, corniches, amortissemens, étalent tout ce que peut la justesse de l'architecture. Le frontispice suit le mesme ordre, et par trois portes dont il est percé il fait voir trois allées de cyprès où l'œil s'enfonce à perte de veuē.

# SCENE PREMIERE.

ANDROMEDE, PERSÉE, Chœur de Nymphes, Suite de Persée.

### Persée.

UE me permettez-vous, Madame, d'espérer? Mon amour jusqu'à vous a-t'il lieu d'aspirer, Et puis-je, en cette illustre et charmante journée, Prétendre jusqu'au cœur que possédoit Phinée?

### ANDROMEDE.

Laissez-moy l'oublier, puisqu'on me donne à vous, Et, s'il l'a possédé, n'en soyez point jaloux. Le choix du roy l'y mit, le choix du roy l'en chasse; Ce mesme choix du roy vous y donne sa place. N'exigez rien de plus : je ne sçay point haīr, Je ne sçay point aimer; mais je sçais obéīr, Je sçay porter ce cœur à tout ce qu'on m'ordonne; Il suit aveuglément la main qui vous le donne: De sorte, grand héros, qu'aprés le choix du roy, Ce que vous demandez est plus à vous qu'à moy.

Que je puisse abuser ainsi de sa puissance, Hazarder vos plaisirs sur vostre obeïssance, Et, de libérateur de vos rares beautez, M'élever en tyran dessus vos volontez!

Princesse, mon bon-heur vous auroit mal servie S'il vous faisoit esclave en vous rendant la vie. Et s'il n'avoit sauvé des jours si précieux Que pour les attacher sous un joug odieux. C'est aux courages bas, c'est aux amans vulgaires A faire agir pour eux l'authorité des péres: Souffrez à mon amour des chemins différens. J'ay veu parler pour moy les dieux et vos parens, Je sens que mon espoir s'enfle de leur suffrage; Mais je n'en veux enfin tirer autre avantage Que de pouvoir icy faire hommage à vos yeux Du choix de vos parens et du vouloir des dieux. Ils vous donnent à moy, je vous rens à vous-mesme. Et, comme enfin c'est vous, et non pas moy, que j'aime, J'aime mieux m'exposer à perdre un bien si doux Que de vous obtenir d'un autre que de vous.

Je garde cet espoir et hazarde le reste, Et, me soit vostre choix ou propice ou funeste, Je beniray l'arrest qu'en feront vos desirs Si ma mort vous épargne un peu de déplaisirs. Remplissez mon espoir ou trompez mon attente, Je mourray sans regret si vous vivez contente, Et mon trépas n'aura que d'aimables momens S'il vous oste un obstacle à vos contentemens.

#### ANDROMEDE.

C'est trop d'estre vainqueur, dans la mesme journée, Et de ma retenuë et de ma destinée. Après que par le roy vos vœux sont exaucez, Vous parler d'obéir, c'étoit vous dire assez; Mais vous voulez douter afin que je m'explique, Et que vostre victoire en devienne publique. Sçachez donc...

### Persée.

Non, Madame, où j'ay tant d'intérest, Ce n'est pas devant moy qu'il faut faire l'arrest. L'excés de vos bontez pourroit en ma presence Faire à vos sentimens un peu de violence. Ce bras vainqueur du monstre, et qui vous rend le jour, Pourroit en ma faveur séduire vostre amour; La pitié de mes maux pourroit mesme surprendre Ce cœur trop généreux pour s'en vouloir défendre; Et le moyen qu'un cœur ou séduit ou surpris Fust juste en ses faveurs, ou juste en ses mépris!

De tout ce que j'ay fait ne voyez que ma flame; De tout ce qu'on vous dit ne croyez que vostre ame. Ne me répondez point, et consultez-la bien; Faites vostre bon-heur sans aucun soin du mien: Je luy voudrois du mal s'il retranchoit du vostre, S'il vous pouvoit coûter un soûpir pour quelqu'autre, Et si, quittant pour moy quelques destins meilleurs, Vostre devoir laissoit vostre tendresse ailleurs. Je vous le dis encor, dans ma plus douce attente, Je mourray trop content si vous vivez contente, Et si, l'heur de ma vie ayant sauvé vos jours, La gloire de ma mort asseure vos amours. Adieu, je vais attendre ou triomphe ou supplice, L'un comme effet de grace et l'autre de justice.

A ces profonds respects qu'icy vous me rendez Je ne replique point: vous me le défendez; Mais, quoy que vostre amour me condamne au silence, Je vous diray, Seigneur, malgré vostre défense, Qu'un héros tel que vous ne sçauroit ignorer Qu'ayant tout mérité, l'on doit tout espérer.

# SCENE II.

# ANDROMEDE, CHŒUR DE NYMPHES.

### ANDROMEDE.

Nymphes, l'auriez-vous crû, qu'en moins d'une journée J'aimasse de la sorte un autre que Phinée? Le roy l'a commandé, mais de mon sentiment Je m'offrois en secret à son commandement; Ma flame impatiente invoquoit sa puissance, Et couroit au devant de mon obéïssance. Je fais plus: au seul nom de mon prémier vainqueur, L'amour à la colére abandonne mon cœur, Et ce captif rebelle, ayant brisé sa chaisne,

Va jusques au dédain, s'il ne passe à la haine. Que direz-vous d'un change et si prompt et si grand, Qui dans ce mesme cœur moy-mesme me surprend? AGLANTE.

Que, pour faire un bon-heur promis par tant d'oracles. Cette grande journée est celle des miracles, Et qu'il n'est pas aux dieux besoin de plus d'effort A changer vostre cœur qu'à changer vostre sort. Cet empire absolu qu'ils ont dessus nos ames Eteint comme il leur plaist et rallume nos flames, Et verse dans nos cœurs, pour se faire obéir, Des principes secrets d'aimer et de hair. Nous en voyions au vostre en cette haute estime Que vous nous témoigniez pour ce bras magnanime. Au defaut de l'amour que Phinée emportoit, Il luy donnoit deslors tout ce qui luy restoit; Deslors ces mesmes dieux, dont l'ordre s'exécute, Le panchoient du costé qu'ils préparoient sa chute, Et cette haute estime, attendant ce beau jour, N'étoit qu'un beau degré pour monter à l'amour. CEPHALIE.

Un digne amour succéde à cette haute estime. Si je puis toutefois vous le dire sans crime, C'est hazarder beaucoup que croire entiérement L'impétüosité d'un si prompt changement.

Comme pour vous Phinée eut toûjours quelques charmes, Peut-estre il ne luy faut qu'un soûpir et deux larmes Pour dissiper un peu de cette avidité Qui d'un si gros torrent suit la rapidité. Deux amans, que sépare une legére offense, Rentrent d'un seul coup d'œil en pleine intelligence. Vous reverrez en luy ce qui le fit aimer, Les mesmes qualitez qu'il vous plût estimer...
Andromede.

Et j'y verray de plus cette ame lasche et basse
Jusqu'à m'abandonner à toute ma disgrace,
Cet ingrat trop aimé qui n'osa me sauver,
Qui, me voyant périr, voulut se conserver,
Et creut s'estre acquitté, devant ce que nous sommes,
En querellant les dieux et menaçant les hommes.
S'il eust... Mais le voicy: voyons si ses discours
Rompront de ce torrent ou grossiront le cours.

### SCENE III.

# ANDROMEDE, PHINÉE, AMMON, CHŒUR DE NYMPHES, SUITE DE PHINÉE.

### PHINÉE.

Sur un bruit qui m'étonne et que je ne puis croire, Madame, mon amour, jaloux de vostre gloire, Vient savoir s'il est vray que vous soyez d'accord, Par un change honteux, de l'arrest de ma mort. Je ne suis point surpris que le roy, que la reine, Suivent les mouvemens d'une foiblesse humaine: Tout ce qui me surprend, ce sont vos volontez. On vous donne à Persée, et vous y consentez! Et toute vostre foy demeure sans défense Alors que de mon bien on fait sa récompense!

Ouy, j'y consens, Phinée, et j'y dois consentir, Et, quel que soit ce bien qu'il a sceu garantir,

Sans vous faire injustice, on en fait son salaire Quand il a fait pour moy ce que vous deviez faire. De quel front osez-vous me nommer vostre bien. Vous qu'on a veu tantost n'y prétendre plus rien? Quoy! vous consentirez qu'un monstre me dévore, Et, ce monstre étant mort, je suis à vous encore! Quand je sors de péril, vous revenez à moy! Vous avez de l'amour, et je vous doy ma foy! C'étoit de sa fureur qu'il me falloit défendre Si vous vouliez garder quelque droit d'y prétendre: Ce demy-dieu n'a fait, quoy que vous prétendiez, Que m'arracher au monstre, à qui vous me cédiez. Quittez donc cette vaine et téméraire idée, Ne me demandez plus quand vous m'avez cédée: Ce doit estre pour vous mesme chose aujourd'huy, Ou de me voir au monstre, ou de me voir à luy. PHINÉE.

Qu'ay-je oublié pour vous de ce que j'ay pû faire? N'ay-je pas des dieux mesme attiré la colére? Lors que je vis Æole armé pour m'en punir, Fut-il en mon pouvoir de vous mieux retenir? N'eurent-ils pas besoin d'un éclat de tonnerre, Ses ministres aislez, pour me jetter par terre? Et, voyant mes efforts avorter sans effets, Quels pleurs n'ay-je versez et quels vœux n'ay-je faits!

### ANDROMEDE.

Vous avez donc pour moy daigné verser des larmes, Lors que pour me défendre un autre a pris les armes, Et dedans mon péril vos sentimens ingrats S'amusoient à des vœux quand il falloit des bras? PHINÉE.

Que pouvois-je de plus, ayant veu pour Nérée

De vingt amants armez la troupe dévorée?

Devois-je encor promettre un succès à ma main,

Qu'on voyoit au-dessus de tout l'effort humain?

Devois-je me flater de l'espoir d'un miracle?

Andromede.

Vous deviez l'espérer sur la foy d'un oracle, Le Ciel l'avoit promis par un arrest si doux: Il l'a fait par un autre, et l'auroit fait par vous.

Mais, quand vous auriez creu vostre perte asseurée, Du moins ces vingt amants devorez pour Nérée Vous laissoient un exemple et noble et glorieux, Si vous n'eussiez pas craint de périr à mes yeux. Ils voyoient de leur mort la mesme certitude; Mais, avec plus d'amour et moins d'ingratitude, Tous voulurent mourir pour leur objet mourant. Que leur amour du vostre étoit bien différent! L'effort de leur courage a produit vos alarmes, Vous a réduit aux vœux, vous a réduit aux larmes; Et, quoy que plus heureuse en un semblable sort, Je voy d'un œil jaloux la gloire de sa mort. Elle avoit vingt amants qui voulurent la suivre, Et je n'en avois qu'un, qui m'a voulu survivre: Encor ces vingt amants qui vous ont alarmé N'étoient pas tous aimez, et vous étiez aimé; Ils n'avoient la pluspart qu'une foible espérance, Et vous aviez, Phinée, une entiére asseurance : Vous possédiez mon cœur, vous possédiez ma foy. N'étoit-ce point assez pour mourir avec moy? Pouviez-vous...

### Phinée.

Ah! de grace, imputez-moy, Madame, Les crimes les plus noirs dont soit capable une ame;

Mais ne soupçonnez point ce malheureux amant De vous pouvoir jamais survivre un seul moment. J'épargnois à mes yeux un funeste spectacle Où mes bras impuissans n'avoient pu mettre obstacle. Et tenois ma main preste à servir ma douleur Au moindre et prémier bruit qu'eust fait vostre malheur.

ANDROMEDE.

Et vos respects trouvoient une digne matiére A me laisser l'honneur de périr la prémiére! Ah! c'étoit à mes yeux qu'il falloit y courir, Si vous aviez pour moy cette ardeur de mourir. Vous ne me deviez pas envier cette joye De voir offrir au monstre une prémiére proye: Vous m'auriez de la mort adoucy les horreurs, Vous m'auriez fait du monstre adorer les fureurs, Et, luy voyant ouvrir ce gouffre épouvantable, Je l'aurois regardé comme un port favorable, Comme un vivant sépulchre où mon cœur amoureux Eust bruslé de rejoindre un amant généreux. J'aurois desavoué la valeur de Persée; En me sauvant la vie il m'auroit offensée, Et de ce mesme bras qu'il m'auroit conservé Je vous immolerois ce qu'il m'auroit sauvé. Ma mort auroit déja couronné vostre perte, Et la bonté du Ciel ne l'auroit pas soufferte. C'est à vostre refus que les dieux ont remis En de plus dignes mains ce qu'ils m'avoient promis. Mon cœur eust mieux aimé le tenir de la vostre. Mais je vis par un autre et vivray pour un autre. Vous n'avez aucun lieu d'en devenir jaloux, Puisque sur ce rocher j'étois morte pour vous. Qui pouvoit le souffrir peut me voir sans envie

Vivre pour un héros de qui je tiens la vie, Et, quand l'amour encor me parleroit pour luy, Je ne puis disposer des conquestes d'autruy. Adieu.

## SCENE IV.

## PHINÉE, AMMON, Suite de Phinée.

#### PHINÉE.

Vous voulez donc que j'en fasse la mienne, Crüelle, et que ma foy de mon bras vous obtienne! Et bien! nous l'irons voir, ce bien-heureux vainquet Qui, triomphant d'un monstre, a dompté vostre cœu C'étoit trop peu pour luy d'une seule victoire, S'il n'eust dedans ce cœur triomphé de ma gloire! Mais, si sa main au monstre arrache un bien si cher, La mienne à son bon-heur sçaura bien l'arracher, Et, vainqueur de tous deux en une seule teste, De ce qui fut mon bien je feray ma conqueste: La force me rendra ce que ne peut l'amour. Allons-y, chers amis, et montrons dés ce jour...

## Ammon.

Seigneur, auparavant, d'une ame plus remise Daignez voir le succès d'une telle entreprise. Sçavez-vous que Persée est fils de Jupiter, Et qu'ainsi vous avez le foudre à redouter?

## Phinée.

Je sçay que Danaë fut son indigne mére; L'or qui plût dans son sein l'y forma d'adultére! Mais le pur sang des rois n'est pas moins précieux Ny moins chéry du Ciel que les crimes des dieux.

#### AMMON.

Mais vous ne sçavez pas, Seigneur, que son épée De l'horrible Méduse a la teste coupée, Que sous son bouclier il la porte en tous lieux, Et que c'est fait de vous s'il en frappe vos yeux.

#### PHINER.

On dit que ce prodige est pire qu'un tonnerre, Qu'il ne faut que le voir pour n'estre plus que pierre, Et que n'aguére Atlas, qui ne s'en pût cacher, A cet aspect fatal devint un grand rocher. Soit une vérité, soit un conte, n'importe: Si la valeur ne peut, que le nombre l'emporte. Puisqu'Androméde enfin vouloit me voir périr Ou triompher d'un monstre afin de l'acquérir, Que, sière de se voir l'objet de tant d'oracles, Elle veut que pour elle on fasse des miracles, Cette teste est un monstre, aussi-bien que celuy Dont cet heureux rival la délivre aujourd'huy, Et nous aurons ainsi dans un seul adversaire Et monstres à combatre et miracles à faire. Peut-estre quelques dieux prendront nostre party, Quoy que de leur monarque il se dise sorty, Et Junon pour le moins prendra nostre querelle Contre l'amour furtif d'un époux infidelle.

(Junon se fait voir dans un char superbe tiré par deux paons, et si bien enrichy qu'il paroit digne de l'orgueil de la déesse qui s'y fait porter. Elle se proméne au milieu de l'air, dont nos poètes luy attribüent l'empire, et y fait plusieurs tours, tantost à droite et tantost à gauche, cependant qu'elle asseure Phinée de sa protection.)

## SCENE V.

JUNON, dans son char au milieu de l'air, PHINÉE AMMON, Suite de Phinée.

JUNON.

N'en doute point, Phinée, et cesse d'endurer. Phinée.

Elle-mesme paroit pour nous en asseurer!

Junon.

Je ne seray pas seule : ainsi que moy, Neptune S'intéresse en ton infortune, Et déja la noire Alecton, Du fond des enfers déchaisnée, A. par les ordres de Pluton.

De mille cœurs pour toy la fureur mutinée.
Fort de tant de seconds, ose et sers mon couroux
Contre l'indigne sang de mon perfide époux.

Nous te suivons, déesse, et dessous tes auspices Nous franchirons sans peur les plus noirs précipices.

Que craindrons-nous, amis? Nous avons dieux pour dieu Oracle pour oracle, et la faveur des cieux, D'un contrepoids égal dessus nous balancée, N'est pas entiérement du costé de Persée.

Junon.

Je te le dis encor, ose, et sers mon couroux Contre l'indigne sang de mon perfide époux. Ammon.

Sous tes commandemens nous y courons, déesse,

Le cœur plein d'esperance, et l'ame d'allegresse. Allons, Seigneur, allons assembler vos amis, Courons au grand succès qu'elle vous a promis; Aussi-bien le roy vient, il faut quitter la place, De peur...

PHINÉE.

Non, demeurez pour voir ce qui se passe, Et songez à m'en faire un fidelle rapport, Tandis que je m'apreste à cet illustre effort.

## SCENE VI

CEPHÉE, CASSIOPE, ANDROMEDE, PERSÉE, AMMON, TIMANTE. CHŒUR DE PEUPLE.

#### TIMANTE.

Seigneur, le souvenir des plus aspres supplices, Quand un tel bien les suit, n'a jamais que délices; Si d'un mal sans pareil nous nous vismes surpris, Nous benissons le Ciel d'un tel mal à ce prix, Et, voyant quel époux il donne à la princesse, La douleur s'en termine en ces chants d'allégresse.

CHŒUR chante.

Vivez, vivez, heureux amants,
Dans les douceurs que l'amour vous inspire;
Vivez heureux, et vivez si long-temps
Qu'au bout d'un siécle entier on puisse encor vous dire:
Vivez, heureux amants.

9

Que les plaisirs les plus charmants Fassent les jours d'une si belle vie, Corneille, IV. Qu'ils soient sans tache, et que tous leurs moments Fassent redire mesme à la voix de l'envie : Vivez, heureux amants.

Que les peuples les plus puissants
Dans nos souhaits à pleins vœux nous secondent,
Qu'aux dieux pour vous ils prodiguent l'encens,
Et des bouts de la terre à l'envy nous répondent:
Vivez, heureux amants.

#### CEPHÉE.

Allons, amis, allons dans ce comble de joye
Rendre graces au Ciel de l'heur qu'il nous envoye;
Allons dedans le temple, avecque mille vœux,
De cet illustre hymen achever les beaux nœuds;
Allons sacrifier à Jupiter son pére,
Le prier de souffrir ce que nous pensons faire,
Et ne s'offenser pas que ce noble lien
Fasse un meslange heureux de son sang et du mien.

## CASSIOPE.

Souffrez qu'auparavant par d'autres sacrifices
Nous nous rendions des eaux les déstez propices.
Neptune est irrité, les nymphes de la mer
Ont de nouveaux sujets encor de s'animer,
Et, comme mon orgueil fit naistre leur colére,
Par mes submissions je doy les satisfaire.
Sur leurs sables, témoins de tant de vanitez,
Je vay sacrifier à leurs divinitez,
Et, conduisant ma fille à ce mesme rivage,
De ses mesmes beautez leur rendre un plein hommage,
Joindre nos vœux au sang des taureaux immolez;
Puis nous vous rejoindrons au temple, où vous allez.

#### Persée.

Souffrez qu'en mesme temps de ma fière marastre Je tasche d'appaiser la haine opiniastre, Qu'un pareil sacrifice et de semblables vœux Tirent d'elle l'aveu qui peut me rendre heureux. Vous sçavez que Junon à ce lien préside, Que sans elle l'hymen marche d'un pied timide, Et que sa jalousie aime à persécuter Quiconque ainsi que moy sort de son Jupiter.

Je suis ravy de voir qu'au milieu de vos flames De si dignes respects regnent dessus vos ames.

Allez, j'immoleray pour vous à Jupiter, Et je ne voy plus rien enfin à redouter. Des dieux les moins benins l'éternelle puissance Ne veut de nous qu'amour et que reconnoissance, Et jamais leur couroux ne montre de rigueurs, Que n'abate aussi-tost l'abaissement des cœurs.



Soupirer à ses pieds, pleurer à ses genoux, Trembler devant sa haine, adorer son couroux.

#### Ammon.

Quittez, quittez, Seigneur, un respect si funeste: Ostez-vous ce rival et hazardez le reste. En dûst-elle à jamais dédaigner vos soûpirs, La vengeance elle seule a de si doux plaisirs...

PHINÉE.

N'en cherchons les douceurs, amy, que les derniéres; Rarement un amant les peut gouster entiéres, Et, quand de sa vengeance elles sont tout le fruit, Ce sont fausses douceurs que l'amertume suit. La mort de son rival, les pleurs de son ingrate, Ont bien je ne sçay quoy qui dans l'abord le flate, Mais de ce cher objet s'en voyant plus haï, Plus il s'en est flaté, plus il s'en croit trahy. Sous d'éternels regrets son ame est abatuë, Et sa propre vengeance incessamment le tuë.

Ce n'est pas que je veuille enfin la négliger; Si je ne puis fléchir, je cours à me venger, Mais souffre à mon amour, mais souffre à ma foiblesse Encor un peu d'effort auprès de ma princesse. Un amant véritable espére jusqu'au bout, Tant qu'il voit un moment qui peut luy rendre tout. L'inconstante peut-estre, encor toute étonnée, N'étoit pas bien à soy quand elle s'est donnée, Et la reconnoissance a fait plus que l'amour En faveur d'une main qui luy rendoit le jour. Au sortir du péril, pasle encore et tremblante, L'image de la mort devant les yeux errante, Elle a crà tout devoir à son liberateur : Mais souvent le devoir ne donne pas le cœur,

Il agit rarement sans un peu d'imposture,
Et fait peu de presens dont ce cœur ne murmure.
Peut-estre, amy, peut-estre, après ce grand effroy,
Son amour en secret aura parlé pour moy;
Les traits mal effacez de tant d'heureux services,
Les douceurs d'un beau feu qui furent ses délices,
D'un regret amoureux touchant son souvenir,
Auront en ma faveur surpris quelque soûpir
Qui, s'échapant d'un cœur qu'elle force à ma perte,
M'en aura pû laisser la porte encor ouverte.
Ah! si ce triste hymen se pouvoit éloigner!

Quoy! vous voulez encor vous faire dédaigner? Sous ce honteux espoir vostre fureur se dompte?

Que veux-tu? Ne sois point le témoin de ma honte. Androméde revient, va trouver nos amis, Va préparer leurs bras à ce qu'ils m'ont promis. Ou mes nouveaux respects fléchiront l'inhumaine, Ou ses nouveaux mépris animeront ma haine, Et tu verras mes feux, changez en juste horreur, Armer mes desespoirs et haster ma fureur.

Ammon.

Je vous plains, mais enfin j'obéis et vous laisse.

## SCENE II.

CASSIOPE, ANDROMEDE, PHINÉE, Suite de la Reine.

PHINÉE.

Une seconde fois, adorable princesse, Malgré de vos rigueurs l'impérieuse loy...

#### ANDROMEDE.

Quoy! vous voyez la reine et vous parlez à moy! Phinée.

C'est de vous seule aussi que j'ay droit de me plaindre; Je serois trop heureux de la voir vous contraindre, Et n'accuserois plus vostre infidélité, Si vous vous excusiez sur son authorité.

Au nom de cette amour, autrefois si puissante, Aidez un peu la mienne à vous faire innocente; Dites-moy que vostre ame à regret obeït, Qu'un rigoureux devoir malgré vous me trahit; Donnez-moy lieu de dire: « Elle-mesme elle en pleure, Elle change forcée, et son cœur me demeure. » Et soudain, de la reine embrassant les genoux, Vous m'y verrez mourir sans me plaindre de vous. Mais que luy puis-je, hélas! demander pour reméde, Quand la main qui me tue est celle d'Androméde, Et que son cœur leger ne court au changement Qu'avec la vanité d'y courir justement?

CASSIOPE.

Et quel droit sur ce cœur pouvoit garder Phinée,
Quand Persée a trouvé la place abandonnée,
'Et n'a fait autre chose, en prenant son party,
Que s'emparer d'un lieu dont vous étiez sorty,
Mais sorty (le diray-je, et pourrez-vous l'entendre?),
Ouy, sorty laschement, de peur de le défendre.
Ainsi, nous n'avons fait que le récompenser
D'un bien où vostre bras venoit de renoncer,
Que vous cédiez au monstre, à luy-mesme, à tout autre.
Si c'est une injustice, examinons la vostre.

La voyant exposée aux rigueurs de son sort, Vous vous étiez déja consolé de sa mort, Et, quand par un héros le Ciel l'a garantie, Vous ne vous pouvez plus consoler de sa vie.

PHINÉE.

Ah! Madame...

#### CASSIOPE.

Et bien! soit, vous avez soûpiré
Autant que l'a pû faire un cœur desespéré;
Jamais aucun tourment n'égala vostre peine.
Certes, quelque douleur dont vostre ame fût pleine,
Ce desespoir illustre et ces nobles regrets
Luy devoient un peu plus que des soûpirs secrets.
A ce defaut Persée...

#### PHINÉE.

Ah! c'en est trop, Madame! Ce nom rend malgré moy la fureur à mon ame; Je me force au respect, mais toûjours le vanter, C'est me forcer moy-mesme à ne rien respecter. Qu'a-t'il fait, après tout, si digne de vous plaire Qu'avec un tel secours tout autre n'eust pû faire, Et, tout héros qu'il est, qu'eust-il osé pour vous S'il n'eust eu que sa flame et son bras comme nous? Mille et mille auroient fait des actions plus belles, Si le Ciel comme à luy leur eust prété des aisles, Et vous les auriez veus encor plus généreux S'ils éussent veu le monstre et le péril sous eux. On s'expose aisément quand on n'a rien à craindre: Combattre un ennemy qui ne pouvoit l'atteindre, Voir sa victoire seure et daigner l'accepter, C'est tout le rare exploit dont il se peut vanter, Et je ne comprens point ny quelle en est la gloire, Ny quel grand prix mérite une telle victoire.

#### CASSIOPE.

Et vostre aveuglement sera bien moins compris . Qui d'un sujet d'estime en fait un de mépris.

Le Ciel, qui mieux que nous connoit ce que nous sommes, Mesure ses faveurs au mérite des hommes, Et d'un pareil secours vous auriez eu l'apuy S'il eust pû voir en vous mesmes vertus qu'en luy. Ce sont graces d'en haut rares et singulières, Qui n'en descendent point pour des ames vulgaires, Ou, pour en mieux parler, la justice des Cieux Garde ce privilège au digne sang des dieux: C'est par là que leur roy vient d'avouer sa race.

#### ANDROMEDE.

Je diray plus, Phinée, et, pour vous faire grace, Je veux ne rien devoir à cet heureux secours Dont ce vaillant guerrier a conservé mes jours; Je veux fermer les yeux sur toute cette gloire, Oublier mon péril, oublier sa victoire, Et, quel qu'en soit enfin le mérite ou l'éclat, Ne juger entre vous que depuis le combat.

Voyez ce qu'il a fait lors qu'aprés ces alarmes, Me voyant toute acquise au bon-heur de ses armes, Ayant pour luy les dieux, ayant pour luy le roy, Dans sa victoire mesme il s'est vaincu pour moy. Il m'a sacrifié tout ce haut avantage, De toute sa conqueste il m'a fait un hommage, Il m'en a fait un don, et, fort de tant de voix, Au péril de tout perdre il met tout à mon choix; Il veut tenir pour grace un si juste salaire, Il réduit son bon-heur à ne me point déplaire, Préférant mes refus, préférant son trépas A l'effet de ses vœux qui ne me plairoit pas. En usez-vous de mesme, et vostre violence
Garde-t'elle pour moy la mesme déférence?
Vous avez contre vous et les dieux et le roy,
Et vous voulez encor m'obtenir malgré moy?
Sous ombre d'une foy qui se tient en réserve,
Je dois à vostre amour ce qu'un autre conserve.
A moins que d'estre ingrate à mon libérateur,
A moins que d'adorer un lasche adorateur,
Que d'estre à mes parens, aux dieux mesmes rebelle,
Vous crîrez après moy sans cesse: « A l'infidelle! »

C'étoit aux yeux du monstre, au pied de ce rocher, Que l'effet de ma foy se devoit rechercher.

Mon ame encor pour vous de mesme ardeur pressée Vous eust tendu la main, au mépris de Persée, Et crû plus glorieux qu'on m'eust veuë aujourd'huy Expirer avec vous que régner avec luy.

Mais, puisque vous m'avez envié cette joye, Cessez de m'envier ce que le Ciel m'envoye, Et souffrez que je tasche enfin à mériter, Au refus de Phinée, un fils de Jupiter.

PHINÉE.

Je perds donc temps, Madame, et vostre ame obstinée N'a plus amour, ny foy, ny pitié pour Phinée? Un peu de vanité, qui flate vos parens, Et d'un rival adroit les respects apparens, Font plus en un moment, avec leurs artifices, Que n'ont fait en six ans ma flame et mes services! Je ne vous diray point que de pareils respects A tout autre que vous pourroient estre suspects, Que qui peut se priver de la personne aimée N'a qu'une ardeur civile et fort mal allumée, Que dans ma violence on doit voir plus d'amour.

C'est un present des cieux, faites-luy vostre cour; Plus fidelle qu'à moy, tenez-luy mieux parole; J'en vay rougir pour vous cependant qu'il me vole; Mais ce rival peut-estre, après m'avoir volé, Ne sera pas toûjours sur ce cheval aislé.

ANDROMEDE.

Il n'en a pas besoin s'il n'a que vous à craindre. Рніме́в.

Il peut avec le temps estre le plus à plaindre.

Andromede.

Il porte à son costé dequoy l'en garantir.

Phinée.

Vous l'attendez icy, je vay l'en avertir.

CASSIOPE.

Son amour peut sans vous nous rendre cet office.

PHINÉE.

Le mien s'efforcera pour ce dernier service. Vous pouvez cependant divertir vos esprits A rendre conte au roy de vos justes mépris.

## SCENE III.

CEPHÉE, CASSIOPE, ANDROMEDE, Suite du Roy et de la Reine.

CEPHÉE.

Que faisoit là Phinée? Est-il si téméraire Que ce que font les dieux il pense à le défaire? CASSIOPE.

Après avoir prié, et menacé, Il vous a veu, So age a passé.

#### CEPHÉE.

Et vous prétiez l'oreille à ses discours frivoles?

CASSIOPE.

Un amant qui perd tout peut perdre des paroles, Et l'écouter sans trouble et sans rien hazarder, C'est la moindre faveur qu'on luy puisse accorder.

Mais, Seigneur, dites-nous si Jupiter propice Se declare en faveur de vostre sacrifice, Si de nostre famille il se rend le soûtien, S'il consent l'union de nostre sang au sien?

#### CEPHÉE.

Jamais les feux sacrés et la mort des victimes N'ont daigné mieux répondre à des vœux légitimes. Tous auspices heureux, et le grand Jupiter Par des signes plus clairs ne pouvoit l'accepter, A moins qu'y joindre encor l'honneur de sa presence, Et de sa propre bouche asseurer l'alliance.

#### CASSIOPE.

Les nymphes de la mer nous en ont fait autant. Toutes ont hors des flots paru presque à l'instant, Et leurs benins regards, envoyez au rivage, Avecque nostre encens ont receu nostre hommage. Après le sacrifice, honoré de leurs yeux, Où Neptune à l'envy mesloit ses demy-dieux, Toutes ont témoigné d'un panchement de teste Consentir au bon-heur que le Ciel nous apreste, Et, nos submissions desarmant leurs dédains, Toutes ont pour adieu batu l'onde des mains; Que si mesme bon-heur suit les vœux de Persée, Qu'il ait veu de Junon sa prière exaucée, Nous n'avons plus à craindre aucun sinistre effet.

#### CEPHÉE.

Les dieux ne laissent point leur ouvrage imparfait, N'en doutez point, Madame: aussi-bien que Neptune, Junon consentira nostre bonne fortune. Mais que nous veut Aglante?

## SCENE IV.

CEPHÉE, CASSIOPE, ANDROMEDE, AGLANTE, SUITE DU ROY ET DE LA REINE.

#### AGLANTE.

Ah! Seigneur, au secours! Du généreux Persée on attaque les jours. Presque au sortir du temple une troupe mutine Vient de l'environner, et déja l'assassine. Phinée, en les joignant furieux et jaloux, Leur a crié: « Main basse! à luy seul donnez tous! » Ceux qui l'accompagnoient tout aussi-tost se rendent; Clyte et Nylée encor vaillamment le défendent, Mais ce sont vains efforts, de peu d'autres suivis, Et je viens, toute en pleurs, vous en donner avis.

Dieux! est-ce-là l'effet de tant d'heureux présages! Allez, gardes, allez signaler vos courages, Allez perdre ce traistre et punir ce voleur Qui prétend sous le nombre accabler la valeur.

#### CEPHÉE.

Moderez vos frayeurs, et vous, sechez vos larmes. Le Ciel n'a point besoin du secours de nos armes; Il a de ce héros trop pris les intérests

Pour n'avoir pas pour luy des miracles tous prests, Et peut-estre bien-tost sur ce lasche aversaire. Vous entendrez tomber la foudre de son pére. Jugez de l'avenir par ce qui s'est passé, Les dieux acheveront ce qu'ils ont commencé; Ouy, les dieux à leur sang doivent ce privilége; Y mesler nostre main, c'est faire un sacrilége.

CASSIOPE.

Seigneur, sur cet espoir hazarder ce héros. C'est trop...

## SCENE V.

CEPHÉE, CASSIOPE, ANDROMEDE, PHORBAS, AGLANTE, SUITE DU ROY ET DE LA REINE.

## PHORBAS.

Mettez, grand roy, vostre esprit en repos, La teste de Méduse a puny tous ces traistres. CEPHÉE.

Le Ciel n'est point menteur, et les dieux sont nos maistres. PHORBAS.

Aussi-tost que Persée a pû voir son rival, α Descendons, a-t'il dit, en un combat égal. Quoy que j'aye en ma main un entier avantage, Je ne veux que mon bras, ne pren que ton courage. - Pren, pren cet avantage, et j'useray du mien, » Dit Phinée; et soudain, sans plus répondre rien, Les siens donnent en foule, et leur troupe pressée Fait choir Menale et Clyte aux pieds du grand Persée. Il s'écrie aussi-tost : « Amis, fermez les veux. Et sauvez vos regards de ce present des cieux! J'atteste qu'on m'y force, et n'en fais plus d'excuse. Il découvre à ces mots la teste de Méduse. Soudain i'entens des cris qu'on ne peut achever: J'entens gémir les uns, les autres se sauver; J'entens le repentir succéder à l'audace; J'entens Phinée enfin qui luy demande grace. « Perfide, il n'est plus temps! » luy dit Persée. Il fuit. J'entens comme à grands pas ce vainqueur le poursuit. Comme il court se venger de qui l'osoit surprendre: Je l'entens s'éloigner, puis je cesse d'entendre. Alors, ouvrant les yeux, par son ordre fermez, Je voy tous ces méchans en pierre transformez; Mais l'un plein de fureur, et l'autre plein de crainte. En porte sur le front l'image encor empreinte: Et tel vouloit fraper dont le coup suspendu Demeure en sa statuë à demy descendu, Tant cet affreux prodige...

## SCÈNE VI

CEPHÉE, CASSIOPE, ANDROMEDE, PERSÉE, PHORBAS, AGLANTE, SUITE DU ROY ET DE LA REINE.

CEPHÉE, à Persée. Est-il puny, ce lasche.

Cet impie?

Persée.

Ouy, Seigneur, et, si sa mort vous fasche, Si c'est de vostre sang avoir fait peu d'état..

#### CEPHÉE.

Il n'est plus de ma race après son attentat:
Ce crime l'en dégrade, et ce coup téméraire
Efface de mon sang l'illustre caractère.
Perdons-en la mémoire, et faisons-la céder
A l'heur de vous revoir et de vous posséder,
Vous que le juste Ciel, remplissant son oracle,
Par miracle nous donne et nous rend par miracle.

Entrons dedans ce temple, où l'on n'attend que vous Pour nous unir aux dieux par des liens si doux; Entrons sans différer...

(Les portes se ferment comme ils veulent entrer.)

Mais quel nouveau prodige
Dans cet excez de joye à craindre nous oblige?
Qui nous ferme la porte et nous défend d'entrer
Où tout nostre bon-heur se devoit rencontrer?

Persée.

Puissant maistre du foudre, est-il quelque tempeste Que le destin jaloux à dissiper m'apreste? Quelle nouvelle épreuve attaque ma vertu? Après ce qu'elle a fait la desavoûrois-tu? Ou si c'est que le prix dont tu la vois suivie Au bon-heur de ton fils te fait porter envie?

## SCÈNE VII

MERCURE, CEPHÉE, CASSIOPE, ANDRO-MEDE, PERSÉE, PHORBAS, AGLANTE, SUITE DU ROY ET DE LA REINE.

Mercure, au milieu de l'air.
Roy, reine, et vous princesse, et vous heureux vainqueur,
Corneille. IV.

Que Jupiter, mon pére, Tient pour mon digne frére.

Ne craignez plus du sort la jalouse rigueur.

Ces portes du temple fermées, Dont vos ames sont alarmées.

Vous marquent des faveurs où tout le Ciel consent: Tous les dieux sont d'accord de ce bonheur suprème,

> Et leur monarque tout puissant Vous le vient apprendre luy-mesme.

(Mercure revole en haut après avoir parlé.)

#### CASSIOPE.

Redoublons donc nos vœux, redoublons nos ferveus, Pour mériter du Ciel ces nouvelles faveurs.

CHŒUR de musique.

Maistre des dieux, haste-toy de paroistre Et de verser sur ton sang et nos rois

Les graces que garde ton choix

A ceux que tu fais naistre; Fais choir sur eux de nouvelles couronnes. Et fay-nous voir, par un heur accomply,

Qu'ils ont tous dignement remply

Le rang que tu leur donnes.

(Tandis qu'on chante, Jupiter descend du ciel dans un trosne tout éclatant d'or et de lumières, enfermé dans un nüage qui l'environne. A ses deux costez deux autres nuages apportent jusqu'à terre Junon et Neptune, appaisez par les sacrifices des amants. Ils se déployent en rond autour de celuy de Jupiter, et, occupant toute la face du théatre, ils font le plus agréable spectacle de toute cette representation.)

## SCÈNE VIII

JUPITER, JUNON, NEPTUNE, CEPHÉE, CASSIOPE, ANDROMEDE, PERSÉE, PHORBAS, AGLANTE, SUITE DU ROY ET DE LA REINE.

JUPITER, dans son trosne au milieu de l'air.

Des nopces de mon fils la terre n'est pas digne,
 La gloire en appartient aux cieux,
 Et c'est là ce bonheur insigne

Qu'en vous fermant mon temple ont annoncé les dieux.

Roy, reine, et vous amans, venez sans jalousie
 Vivre à jamais en ce brillant séjour,
 Où le nectar et l'ambrosie

Vous seront comme à nous prodiguez chaque jour;
 Et, quand la nuit aura tendu ses voiles,
 Vos corps semez de nouvelles étoiles,

Junon, à Persée.

Junon mesme y consent, et vostre sacrifice
A calmé les fureurs de son esprit jaloux.

Du haut du ciel éclairant aux mortels, Leur apprendront qu'il vous faut des autels.

Neptune, à Cassiope.
Neptune n'est pas moins propice,
Et vos encens desarment son couroux.
Junon.

Venez, héros, et vous Céphée, Prendre là haut vos places de ma main.

#### NEPTUNE.

Reines, venez, que ma haine étouffée Vous conduise elle-mesme à cet heur souverain.

#### Persée.

Accablez et surpris d'une faveur si grande...

Junon.

Arrétez là vostre remerciment, L'obéïssance est le seul compliment Qu'agrée un dieu quand il commande.

(Si-tost que Junon a dit ces vers, elle fait prendre place au roy et à Persée auprès d'elle; Neptune fait le mesme honneur à la reine et à la princesse Androméde, et tous ensemble remontent dans le ciel, qui les attend, cependant que le peuple pour acclamation publique chante ces vers qui viennent d'estre prononcez par Jupiter.)

#### CHŒUR.

Allez, amans, allez sans jalousie
Vivre à jamais en ce brillant sejour,
Où le nectar et l'ambrosie
Vous seront comme aux dieux prodiguez chaque jour;
Et, quand la nuit aura tendu ses voiles,
Vos corps semez de nouvelles étoiles,
Du haut du ciel éclairant aux mortels,
Leur apprendront qu'il vous faut des autels.





## EXAMEN D'ANDROMEDE

E sujet de cette piéce est si connu par ce qu'en dit Ovide, au 4º et au 5º livres de ses Métamorphoses, qu'il n'est point besoin d'en importuner le lecteur; je me contenteray de luy rendre conte de ce que j'y ay changé, tant par la liberté de l'art que par la nécessité de l'ordre du théatre, et pour donner plus d'éclat à sa

représentation.

En prémier lieu, j'ay crû plus à propos de faire Cassiope vaine de la beauté de sa fille que de la sienne propre, d'autant qu'il est fort extraordinaire qu'une femme dont la fille est en âge d'estre mariée ait encore d'assez beaux restes pour s'en vanter si hautement, et qu'il n'est pas vray-semblable que cet orgueil de Cassiope pour elle-mesme eust attendu si tard à éclater, veu que c'est dans la jeunesse que la beauté est plus parfaite, et que le jugement étant moins formé donne plus de lieu à des vanitez de cette nature, et non pas alors que cette mesme beauté commence d'estre sur le retour, et que l'âge a meury l'esprit de la personne qui s'en seroit énorgueillie en un autre temps.

En suite j'ay supposé que l'oracle d'Ammon n'avoit pas condamné précisément Androméde à estre dévorée par le monstre, mais qu'il avoit ordonné seulement qu'on luy exposast tous les mois une fille, qu'on jettast le sort pour voir celle qui luy devoit estre livrée, et que, cet ordre ayant déja été exécuté cinq fois, on étoit au jour qu'il le falloit suivre pour la sixième, qui par là devient un jour illustre,

remarquable, et attendu non seulement par tous les acteurs de la tragédie, mais par tous les sujets d'un roy.

J'av introduit Persée comme un chevalier errant qui s'est arrêté depuis un mois dans la Cour de Céphée, et non pas comme se rencontrant par hazard dans le temps qu'Andromêde est attachée au rocher. Je luy ay donné de l'amour pour elle, qu'il n'ose découvrir parce qu'il la voit promise à l'hinée, mais qu'il nourrit toutefois d'un peu d'espoir, parce qu'il voit son mariage différé jusqu'à la fin des malheurs publics. Je l'ay fait plus généreux qu'il n'est dans Ovide, où il n'entreprend la délivrance de cette princesse qu'après que ses parens l'ont asseuré qu'elle l'épouseroit al-tost qu'il l'auroit délivrée. J'ay changé aussi la qualité de l'hinco, que j'ay fait seulement neveu du roy, dont Ovide le nomme frére, le mariage de deux cousins me semblant plus supportable, dans nos façons de vivre, que celuy de l'oncle et de la nièce, qui eust parû un peu plus étrange à mes auditeurs.

Les pointres qui cherchent à faire voir leur art dans les nuditez ne manquent jamais à nous representer Androméde nue au pied du rocher où elle est attachée, quoy qu'Ovide n'en parle point. Ils me pardonneront si je ne les ay pas aulvis en cette invention comme j'ay fait en celle du cheval l'egasc, sur lequel ils montent Persée pour combattre le monstre, quoy qu'Ovide ne luy donne que des aisles aux talons. Ce changement donne lieu à une machine toute extraordinaire, merveilleuse, et empesche que Persée ne soit pris pour Mercure; outre qu'ils ne le mettent pas en cet equipage sans fondement, veu que le mesme Ovide raconte que si-tost que l'ersee ent coupé la monstrueuse teste de Mediace, l'égase tout aislé sortit de cette Gorgone, et que l'entere s'en put saisir desiors pour faire ses courses par le millou de l'air.

Nos globes celestes, où l'on marque pour constellations. Cephre, Cassope, Persée et Andromède, m'ont donné jour à les faire enlever tous quatre au ciel sur la fin de la puve pour y faire les noces de ces amans, comme si la terre u'en etent pas digne.

An evite, comme Oride ne nomme point la ville où il tait accere cette avanture, je ne me suis non plus enharde à la nommer. Il dit pour toute chose que Céphée régnoit en Æthiopie, sans designer sous quel climat. La topographie moderne de ces contrées-là n'est pas fort connuë, et celle du temps de Céphée encor moins. Je me contenteray donc de vous dire qu'il falloit que Céphée régnast en quelque païs-maritime, et que sa ville capitale fust sur le bord de la mer.

Je scav bien qu'au rapport de Pline les habitans de Joppé, qu'on nomme aujourd'hui Jaffa, dans la Palestine, ont prétendu que cette histoire s'étoit passée chez eux. Ils envoyerent à Rome des os de poisson d'une grandeur extraordinaire, qu'ils disoient estre du monstre à qui Androméde avoit été exposée. Ils montroient un rocher proche de leur ville où ils asseuroient qu'elle avoit été attachée, et encor maintenant ils se vantent de ces marques d'antiquité à nos pélerins qui vont en Jerusalem et prennent terre en leur port. Il se peut faire que cela parte d'une affectation autrefois assez ordinaire aux peuples du paganisme, qui s'attribüoient à haute gloire d'avoir chez eux ces vestiges de la vieille fable, que l'erreur commune y faisoit passer pour histoire. Ils se croyoient par là bien fondez à se donner cette prérogative d'estre d'une origine plus ancienne que leurs voisins, et prenoient avidement toute sorte d'occasions de satisfaire à cette ambition. Ainsi, il n'a fallu que la rencontre par hazard de ces os monstrüeux que la mer avoit jettez sur leurs rivages pour leur donner lieu de s'emparer de cette fiction et de placer la scéne de cette avanture au pied de leurs rochers. Pour moy, je me suis attaché à Ovide, qui la fait arriver en Æthiopie, où il met le royaume de Céphée par ces vers :

Æthiopum populos Cepheaque conspicit arva, Illic immeritam maternæ pendere linguæ Andromedam pænas, etc.

Il se pouvoit faire que Céphée eust conquis cette ville de Joppé, et la Syrie mesme où elle est située. Pline l'asseure au 29° chapitre du 6° livre, par cette raison que l'histoire d'Androméde s'y est passée: Æthiopian imperitasse Syriæ Cephei regis ætate patet Andromedæ fabulis. Mais ceux qui voudront contester cette opinion peuvent répondre que ce

n'est que prouver une erreur par une autre erreur, et éclaircir une chose douteuse par une encor plus incertaine. Quoy qu'il en soit, celle d'Ovide ne peut subsister avec celle-là, et, quelques bons yeux qu'eust Persée, il est impossible qu'il découvrist d'une seule veuë l'Æthiopie et Joppé, ce qu'il auroit dù faire si ce qu'entend ce poëte par Cephea arva n'étoit autre chose que son territoire.

Le mesme Ovide, dans quelqu'une de ses Epistres, ne fait pas Androméde blanche, mais bazannée:

Andromede patriz fusca colore suz.

Néantmoins, dans la Métamorphose, il nous en donne une autre idée à former lors qu'il dit que, n'eust été ses cheveux qui voltigeoient au gré du vent, et les larmes qui lui couloient des yeux, Persée l'eust prise pour une statue de marbre:

Marmoreum ratus esset opus.

Ce qui semble ne se pouvoir entendre que du marbie blanc, étant assez inouy que l'on compare la beauté d'une fille à une autre sorte de marbre. D'ailleurs, pour la préférer à celle des Nereïdes, que jamais on n'a fait noires, il falloit que son teint eust quelque rapport avec le leur, et que par conséquent elle n'eust pas celuy que communément nous donnons aux Æthiopiens. Disons donc qu'elle étoit blanche, puisque à moins que cela il n'auroit pas été vravsemblable que Persée, qui étoit né dans la Gréce, fust devenu amoureux d'elle. Nous aurons de ce party le consentement de tous les peintres et l'authorité du grand Héliodore, qui n'a fondé la blancheur de sa Chariclée que sur un tableau d'Androméde. Pline, au 8º chap. de son 5º livre. fait mention de certains peuples d'Afrique qu'il appelle Leuco-Æthiopes. Si l'on s'arréte à l'étimologie de leur nom. ces. peuples devoient estre blancs, et nous en pouvons faire les sujets de Céphée, pour donner à cette tragédie toute la justesse dont elle a besoin touchant la couleur des personnages qu'elle introduit sur la scéne.

Vous y trouverez cet ordre gardé dans les changemens de théatre, que chaque acte, aussi bien que le prologue, a sa décoration particulière, et du moins une machine volante avec un concert de musique, que je n'ay employée qu'à satisfaire les oreilles des spectateurs, tandis que leurs yeux.

sont arrétez à voir descendre ou remonter une machine, ou s'attachent à quelque chose qui les empesche de préter attention à ce que pourroient dire les acteurs, comme fait le combat de Persée contre le monstre. Mais je me suis bien gardé de faire rien chanter qui fust nécessaire à l'intelligence de la pièce, parce que, communément, les paroles qui se chantent étant mal entendues des auditeurs, pour la confusion qu'v apporte la diversité des voix qui les pronencent ensemble, elles auroient fait une grande obscurité dans le corps de l'ouvrage, si elles avoient eu à les instruire de quelque chose qui fust important. Il n'en va pas de mesme des machines, qui ne sont pas dans cette tragédie comme des agrémens détachez; elles en sont en quelque sorte le nœud et le dénouement, et v font si nécessaires que vous n'en scauriez retrancher aucune que vous ne fassiez tomber tout l'édifice.

Les diverses décorations dont les piéces de cette nature ont besoin, nous obligeant à placer les parties de l'action en divers lieux particuliers, nous forcent de pousser un peu au delà de l'ordinaire l'étendue du lieu général qui les renferme ensemble et en constitue l'unité. Il est malaisé qu'une ville y suffise, il y faut ajouster quelques dehors voisins, comme est icy le rivage de la mer. C'est la seule décoration que la fable m'a fournie : les quatre autres sont de pure invention. Il auroit été superflu de les spécifier dans les vers, puisqu'elles sont présentes à la veuë, et je ne tiens pas qu'il soit besoin qu'elles soient si propres à ce qui s'y passe qu'il ne se soit pû passer ailleurs aussi commodément; il suffit qu'il n'y aye pas de raison pourquoy il se doive plûtost passer ailleurs qu'au lieu où il se passe. Par exemple, le prémier acte est une place publique proche du temple où se doit jetter le sort pour sçavoir quelle victime on doit ce jour-là livrer au monstre. Tout ce qui s'y dit se diroit aussi bien dans un palais ou dans un jardin, mais il se dit aussi bien dans cette place qu'en ce jardin ou dans ce palais. Nous pouvons choisir un lieu selon le vray-semblable ou le nécessaire, et il suffit qu'il n'y aye aucune répugnance du costé de l'action au choix que nous en faisons pour le rendre vray-semblable, puisque cette action ne nous présente pas toûjours un lieu nécessaire, comme est la mer et ses rochers, au troisième acte, où l'on voit l'exposition d'Androméde et le combat de Persée contre le monstre, qui ne pouvoit se faire ailleurs. Il faut neantmoins prendre garde à choisir d'ordinaire un lieu découvert, à cause des apparitions des dieux qu'on introduit; Androméde, au second acte. seroit aussi bien dans son cabinet que dans le jardin où je la fais s'entretenir avec ses nymphes et avec son amant: mais comment se feroit l'apparition d'Æole dans ce cabinet, et comment les vents l'en pourroient-ils enlever, à moins que de la faire passer par la cheminée, comme nos sorciers? Par cette raison, il y peut avoir quelque chose à dire à celle de Junon, au quatriéme acte, qui se passe dans la salle du palais royal. Mais, comme ce n'est qu'une apparition simple d'une déesse qui peut se montrer et disparoistre où et quand il luy plaist, et ne fait que parler aux acteurs, rien n'empesche qu'elle ne se soit faite dans un lieu fermé. J'ajouste que, quand il y auroit quelque contradiction de ce costé-là, la disposition de nos théatres seroit cause qu'elle ne seroit pas sensible aux spectateurs. Bien qu'ils representent en effet des lieux fermez, comme une chambre ou une salle, ils ne sont fermez par haut que de nüages, et, quand on voit descendre le char de Junon du milieu de ces nüages qui ont été continuellement en veue, on ne fait pas une réflexion assez prompte ny assez sévére sur le lieu, qui devroit estre fermé d'un lambris pour y trouver quelque manque de iustesse.

L'oracle de Vénus, au prémier acte, est inventé avec assez d'artifice pour porter les esprits dans un sens contraire à
sa vraye intelligence; mais il ne le faut pas prendre pour le
vray nœud de la piéce; autrement elle seroit achevée dès le
troisiéme, où l'on en verroit le dénouëment. L'action principale est le mariage de Persée avec Androméde; son nœud
consiste en l'obstacle qui s'y rencontre du costé de Phinée,
à qui elle est promise, et son dénoüement en la mort de ce
malheureux amant, après laquelle il n'ya plus d'obstacle. Je
puis dire toutefois à ceux qui voudront prendre absolument
cet oracle de Vénus pour le nœud de cette tragédie que le
troisiéme acte n'en éclaircit que les prémiers vers, et que les
derniers ne se font entendre que par l'apparition de Juppiter et des autres dieux qui terminent la pièce.

La diversité de la mesure et de la croisûre des vers que i'v av meslez me donne occasion de tascher à les justifier. et particuliérement les stances dont je me suis servy en beaucoup d'autres poëmes, et contre qui je voy quantité de gens d'esprit et scavans au théatre témoigner aversion. Leurs raisons sont diverses. Les uns ne les improuvent pas tout-àfait, mais ils disent que c'est trop mandier l'acclamation populaire en faveur d'une antithése ou d'un trait spiritüel oui ferme chacun de leurs couplets, et que cette affectation est une espèce de bassesse qui ravale trop la dignité de la tragédie. Je demeure d'accord que c'est quelque espéce de fard; mais, puisqu'il embellit nôtre ouvrage et nous aide à mieux atteindre le but de nostre art, qui est de plaire, pourquoy devons-nous renoncer à cet avantage? Les anciens se servoient sans scrupule, et mesme dans les choses extérieures, de tout ce qui les y pouvoit faire arriver. Euripide vétoit ses héros malheureux d'habits déchirez, afin qu'ils fissent plus de pitié, et Aristophane fait commencer sa comédie des Grenouilles par Xanthias monté sur un asne, afin d'exciter plus aisement l'auditeur à rire. Cette objection n'est donc pas d'assez d'importance pour nous interdire l'usage d'une chose qui tout à la fois nous donne de la gloire et de la satisfaction à nos spectateurs.

Il est vray qu'il faut leur plaire selon les régles, et c'est ce qui rend l'objection des autres plus considérable, en ce qu'ils veulent trouver quelque chose d'irrégulier dans cette sorte de vers. Ils disent que, bien qu'on parle en vers sur le théatre, on est présumé ne parler qu'en prose; qu'il n'y a que cette sorte de vers que nous appellons alexandrins à qui l'usage laisse tenir nature de prose; que les stances ne sçauroient passer que pour vers, et que par conséquent nous n'en pouvons mettre avec vray-semblance en la bouche d'un acteur, s'il n'a eu loisir d'en faire ou d'en faire faire par un autre, et de les apprendre par cœur.

J'avouë que les vers qu'on récite sur le théatre sont présumez estre prose: nous ne parlons pas d'ordinaire en vers, et, sans cette fiction, leur mesure et leur rime sortiroient du vray-semblable. Mais par quelle raison peut-on dire que les vers alexandrins tiennent nature de prose, et que ceux des stances n'en peuvent faire autant? Si nous en croyons Aristote, il faut se servir au théatre des vers qui sont les moins vers et qui se meslent au langage commun, sans v penser, plus souvent que les autres. C'est par cette raison que les poétes tragiques ont choisi l'iambique plûtost que l'examétre, qu'ils ont laissé aux épopées, parce qu'en parlant sans dessein d'en faire, il se mesle dans mostre discours plus d'iambiques que d'examétres. Par cette mesme raison les vers de stances sont moins vers que les alexandrins, parce que parmy nostre langage commun il se coule plus de ces vers inégaux, les uns courts, les autres longs, avec des rimes croisées et éloignées les unes des autres, que de ceux dont la mesure est toûjours égale et les rimes toûjours mariées. Si nous nous en rapportons à nos poêtes grecs, ils ne se sont pas tellement arrétez aux l'ambiques qu'ils ne se soient servis d'anapæstiques, de trochaïques et d'examétres mesme quand ils l'ont jugé à propos. Sénéque en a fait autant qu'eux, et les Espagnols ses compatriotes changent aussi souvent de genre de vers que de scénes. Mais l'usage de France est autre, à ce qu'on prétend, et ne souffre que les alexandrins à tenir lieu de prose. Surquoy je ne puis m'empescher de demander qui sont les maistres de cet usage, et qui peut l'établir sur le théatre, que ceux qui l'ont occupé avec gloire depuis trente ans, dont pas un ne s'est défendu de mesler des stances dans quelques-uns des poëmes qu'ils v ont donnez. Je ne dis pas dans tous, car il ne s'en offre pas d'occasion en tous, et elles n'ont pas bonne grace à exprimer tout. La colere, la fureur, la menace et tels autres mouvemens violens ne leur sont pas propres, mais les déplaisirs, les irrésolutions, les inquiétudes, les douces resveries, et généralement tout ce qui peut souffrir à un acteur de prendre haleine, et de penser à ce qu'il doit dire ou résoudre, s'accommode merveilleusement avec leurs cadences inégales et avec les pauses qu'elles font faire à la fin de chaque couplet. La surprise agréable que fait à l'oreille ce changement de cadences impréveu rappelle puissamment les attentions égarées; mais il y faut éviter le trop d'affectation. C'est par là que les stances du Cid sont inexcusables, et que les mots de peine et Chimène, qui font la dernière rime de chaque strophe, marquent un jeu du costé du poéte, qui n'a rien de naturel du costé de l'acteur. Pour

s'en écarter moins, il seroit bon de ne régler point toutes les strophes sur la mesme mesure, ny sur les mesmes croisures de rimes, ny sur le mesme nombre de vers. Leur inégalité en ces trois articles approcheroit davantage du discours ordinaire, et sentiroit l'emportement et les élans d'un esprit qui n'a que sa passion pour guide, et non pas la régularité d'un autheur qui les arrondit sur le mesme tour. J'y ay hazardé celles de la Paix dans le prologue de la Toison d'or, et tout le dialogue de celuy de cette piéce, qui ne m'a pas mal réussy. Dans tout ce que je fais dire aux dieux dans les machines, on trouvera le mesme ordre ou le mesme desordre: mais ie ne pourrois approuver qu'un acteur, touché fortement de ce qui luy vient d'arriver dans la tragédie, se donnast la patience de faire des stances, ou prist soin d'en faire faire par un autre et de les apprendre par cœur, pour exprimer son déplaisir devant les spectateurs. Ce sentiment étudié ne les toucheroit pas beaucoup, parce que cette étude marqueroit un esprit tranquille et un effort de mémoire plûtost qu'un effet de passion. Outre que ce ne seroit plus le sentiment present de la personne qui parleroit, mais tout au plus celuy qu'elle auroit eu en composant ces vers, et qui seroit assez rallenty par cet effort de mémoire pour faire que l'état de son ame ne répondist plus à ce qu'elle prononceroit. L'auditeur ne s'y laisseroit pas émouvoir, et le verroit trop prémédité pour le croire véritable. Du moins, c'est l'opinion de Perse, avec lequel je finis cette remarque:

Nec nocte paratum Plorabit, qui me volet incurvasse querela.



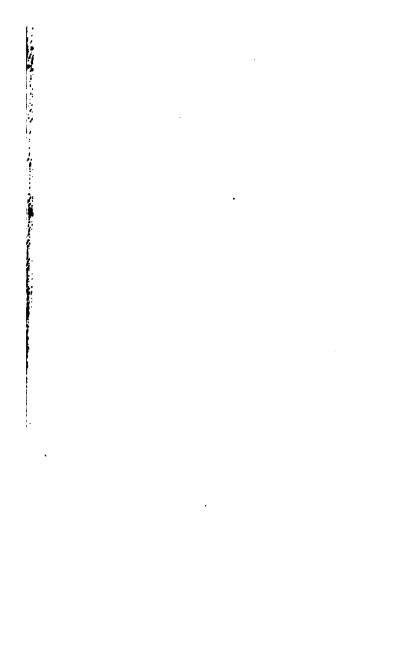

# D. SANCHE D'ARRAGON

COMÉDIE HÉROÏQUE

## ACTEURS.

- D. ISABELLE, reine de Castille.
- D. LEONOR, reine d'Arragon.
- D. ELVIRE, princesse d'Arragon.
- BLANCHE, dame d'honneur de la reine de Castille.
- CARLOS, cavalier inconnu, qui se trouve estre D. Sanche, roy d'Arragon.
- D. RAYMOND DE MONCADE, favory du deffunct roy d'Arragon.
- D. LOPE DE GUSMAN
- D. MANRIQUE DE LARE

D. ALVAR DE LUNE

Grands de Castille.

La scéne est à Valladolid.



## D. SANCHE

## D'ARRAGON

## ACTE PREMIER

## SCENE PREMIERE.

D. LEONOR, D. ELVIRE.

## D. LEONOR.

A PRÈS tant de malheurs, enfin le Ciel propice S'est resolu, ma fille, à nous faire justice: Nostre Arragon, pour nous presque tout révolté, Enléve à nos tyrans ce qu'ils nous ont osté, Brise les fers honteux de leurs injustes chaisnès, Se remet sous nos loix et reconnoit ses reines, Et par ses députez, qu'aujourd'huy l'on attend, Rend d'un si long exil le retour éclatant.

Corneille, IV.

Comme nous la Castille attend cette journée. Oui luy doit de sa reine asseurer l'hyménée. Nous l'allons voir icy faire choix d'un époux : Oue ne puis-je, ma fille, en dire autant de vous? Nous allons en des lieux sur qui vingt ans d'absence Nous laissent une foible et douteuse puissance; Le trouble régne encor où vous devez régner; Le peuple vous rappelle, et peut vous dédaigner, Si vous ne luy portez, au retour de Castille. Que l'avis d'une mére et le nom d'une fille. D'un mary valeureux les ordres et le bras Scauroient bien mieux que nous asseurer vos Etats, Et par des actions nobles, grandes et belles, Dissiper les mutins et dompter les rebelles. Vous ne pouvez manquer d'amans dignes de vous: On aime vostre sceptre, on vous aime, et sur tous Du comte Don Alvar la vertu non commune Vous aima dans l'exil et durant l'infortune. Qui vous aima sans sceptre et se fit vostre appuy. Quand vous le recouvrez, est bien digne de luy.

### D. ELVIRE.

Ce comte est généreux, et me l'a fait paroistre:
Aussi le Ciel pour moy l'a voulu reconnoistre,
Puisque les Castillans l'ont mis entre les trois
Dont à leur grande reine ils demandent le choix;
Et, comme ses rivaux luy cédent en mérite,
Un espoir à present plus doux le sollicite;
Il régnera sans nous. Mais, Madame, après tout,
Sçavez-vous à quel choix l'Arragon se résout,
Et quels troubles nouveaux j'y puis faire renaistre
S'il voit que je luy méne un étranger pour maistre?

Montons, de grace, au trosne, et de là, beaucoup mieux, Sur le choix d'un époux nous baisserons les yeux.

#### D. LEONOR.

Vous les abaissez trop, une secrete flame A déja, malgré moy, fait ce choix dans vostre ame: De l'inconnu Carlos l'éclatante valeur Aux mérites du comte a fermé vostre cœur. Tout est illustre en luy, moy-mesme je l'avouë; Mais son sang, que le Ciel n'a formé que de bouë, Et dont il cache expres la source obstinément...

#### D. ELVIRE.

Vous pourriez en juger plus favorablement.
Sa naissance inconnuë est peut-estre sans tache;
Vous la présumez basse à cause qu'il la cache,
Mais combien a-t'on veu de princes déguisez
Signaler leur vertu sous des noms supposez,
Dompter des nations, gagner des diadèmes,
Sans qu'aucun les connust, sans se connoistre eux-mesmes?

## D. LEONOR.

Quoy! voilà donc enfin dequoy vous vous flatez?

D. ELVIRE.

J'aime et prise en Carlos ses rares qualitez.

Il n'est point d'ame noble à qui tant de vaillance
N'arrache cette estime et cette bien-veillance,
Et l'innocent tribut de ces affections
Que doit toute la terre aux belles actions
N'a rien qui deshonore une jeune princesse.
En cette qualité je l'aime et le caresse,
En cette qualité ses devoirs assidus
Me rendent les respects à ma naissance dûs;
Il fait sa cour chez moy comme un autre peut faire;
Il a trop de vertus pour estre téméraire,

Comme nous la Castille attend cette journée, Oui luy doit de sa reine asseurer l'hyménée. Nous l'allons voir icy faire choix d'un époux: Que ne puis-je, ma fille, en dire autant de vous? Nous allons en des lieux sur qui vingt ans d'absence Nous laissent une foible et douteuse puissance: Le trouble régne encor où vous devez régner; Le peuple vous rappelle, et peut vous dédaigner, Si vous ne luy portez, au retour de Castille, Que l'avis d'une mére et le nom d'une fille. D'un mary valeureux les ordres et le bras Scauroient bien mieux que nous asseurer vos Etats. Et par des actions nobles, grandes et belles, Dissiper les mutins et dompter les rebelles. Vous ne pouvez manquer d'amans dignes de vous: On aime vostre sceptre, on vous aime, et sur tous Du comte Don Alvar la vertu non commune Vous aima dans l'exil et durant l'infortune. Qui vous aima sans sceptre et se fit vostre appuy, Quand vous le recouvrez, est bien digne de luv.

## D. ELVIRE.

Ce comte est généreux, et me l'a fait paroistre:
Aussi le Ciel pour moy l'a voulu reconnoistre,
Puisque les Castillans l'ont mis entre les trois
Dont à leur grande reine ils demandent le choix;
Et, comme ses rivaux luy cédent en mérite,
Un espoir à present plus doux le sollicite;
Il régnera sans nous. Mais, Madame, après tout,
Sçavez-vous à quel choix l'Arragon se résout,
Et quels troubles nouveaux j'y puis faire renaistre
S'il voit que je luy méne un étranger pour maistre?

Montons, de grace, au trosne, et de là, beaucoup mieux, Sur le choix d'un époux nous baisserons les yeux.

#### D. LEONOR.

Vous les abaissez trop, une secrete flame A déja, malgré moy, fait ce choix dans vostre ame: De l'inconnu Carlos l'éclatante valeur Aux mérites du comte a fermé vostre cœur. Tout est illustre en luy, moy-mesme je l'avouē; Mais son sang, que le Ciel n'a formé que de bouē, Et dont il cache exprés la source obstinément...

## D. ELVIRE.

Vous pourriez en juger plus favorablement.
Sa naissance inconnue est peut-estre sans tache;
Vous la présumez basse à cause qu'il la cache,
Mais combien a-t'on veu de princes déguisez
Signaler leur vertu sous des noms supposez,
Dompter des nations, gagner des diadèmes,
Sans qu'aucun les connust, sans se connoistre eux-mesmes?

## D. LEONOR.

Quoy! voilà donc enfin dequoy vous vous flatez?

D. ELVIRE.

J'aime et prise en Carlos ses rares qualitez.

Il n'est point d'ame noble à qui tant de vaillance
N'arrache cette estime et cette bien-veillance,
Et l'innocent tribut de ces affections
Que doit toute la terre aux belles actions
N'a rien qui deshonore une jeune princesse.
En cette qualité je l'aime et le caresse,
En cette qualité ses devoirs assidus
Me rendent les respects à ma naissance dûs;
Il fait sa cour chez moy comme un autre peut faire;
Il a trop de vertus pour estre téméraire,

Dont mon cœur à leur gré peut faire un digne choix.
Don Lope de Guzman, Don Manrique de Lare
Et Don Alvar de Lune ont un mérite rare;
Mais que me sert ce choix qu'on fait en leur faveur,
Si pas un d'eux enfin n'a celuy de mon cœur?

D. Leonor.

On vous les a nommez, mais sans vous les prescrire; On vous obéïra quoy qu'il vous plaise élire. Si le cœur a choisi, vous pouvez faire un roy. D. ISABELLE.

Madame, je suis reine, et dois régner sur moy. Le rang que nous tenons, jaloux de nostre gloire, Souvent dans un tel choix nous défend de nous croire, Jette sur nos desirs un joug impérieux, Et dédaigne l'avis et du cœur et des yeux. Qu'on ouvre. Juste Ciel, voy ma peine et m'inspire Et ce que je doy dire!

## SCENE III.

D. ISABELLE, D. LEONOR, D. ELVIRE, BLANCHE, D. LOPE, D. MANRIQUE, D. ALVAR, CARLOS.

## D. ISABELLE.

Avant que de choisir, je demande un serment, Comtes, qu'on agréra mon choix aveuglément, Que les deux méprisez, et tous les trois peut-estre, De ma main, quel qu'il soit, accepteront un maistre: Car enfin je suis libre à disposer de moy. Le choix de mes Etats ne m'est point une loy; D'une troupe importune il m'a débarassée,
Et d'eux tous sur vous trois détourné ma pensée,
Mais sans nécessité de l'arréter sur vous.
J'aime à sçavoir par là qu'on vous préfére à tous;
Vous m'en étes plus chers et plus considérables,
J'y voy de vos vertus les preuves honorables,
J'y voy la haute estime où sont vos grands exploits;
Mais, quoy que mon dessein soit d'y borner mon choix,
Le Ciel en un moment quelquefois nous éclaire;
Je veux, en le faisant, pouvoir ne le pas faire,
Et que vous avouïez que, pour devenir roy,
Quiconque me plaira n'a besoin que de moy.

D. LOPE.

C'est une authorité qui vous demeure entiére: Vostre Etat avec vous n'agit que par priére, Et ne vous a pour nous fait voir ses sentimens Que par obeïssance à vos commandemens. Ce n'est point ny son choix, ny l'éclat de ma race, Qui me font, grande reine, espérer cette grace: Je l'attens de vous seule et de vostre bonté, Comme on attend un bien qu'on n'a pas mérité, Et dont, sans regarder service ny famille, Vous pouvez faire part au moindre de Castille. C'est à nous d'obéir, et non d'en murmurer; Mais vous nous permettrez toutefois d'espérer Que vous ne ferez choir cette faveur insigne, Ce bon-heur d'estre à vous, que sur le moins indigne, Et que vostre vertu vous fera trop sçavoir Qu'il n'est pas bon d'user de tout vostre pouvoir. Voilà mon sentiment.

D. Isabelle.
Parlez, vous, Don Manrique.

## D. MANRIQUE.

Madame, puisqu'il faut qu'à vos yeux je m'explique, Quoy que vostre discours nous ait fait des leçons Capables d'ouvrir l'ame à de justes soupçons, Je vous diray pourtant, comme à ma souveraine, Que, pour faire un vray roy, vous le fassiez en reine; Que vous laisser borner, c'est vous-mesme affoiblir La dignité du rang qui le doit ennoblir, Et qu'à prendre pour loy le choix qu'on vous propose, Le roy que vous feriez vous devroit peu de chose, Puisqu'il tiendroit les noms de monarque et d'époux Du choix de vos Etats aussi-bien que de vous.

Pour moy, qui vous aimay sans sceptre et sans couronne, Qui n'ay jamais eu d'yeux que pour vostre personne, Que mesme le feu roy daigna considérer Jusqu'à souffrir ma flame et me faire espérer, J'oseray me promettre un sort assez propice De cet aveu d'un frere et quatre ans de service, Et sur ce doux espoir, deussay-je me trahir, Puisque vous le voulez, je jure d'obeïr.

## D. ISABELLE.

C'est comme il faut m'aimer. Et Don Alvar de Lune?

## D. ALVAR.

Je ne vous seray point de harangue importune. Choisissez hors des trois, tranchez absolument; Je jure d'obeïr, Madame, aveuglément.

## D. ISABELLE.

Sous les profonds respects de cette déférence, Vous nous cachez peut-estre un peu d'indifférence, Et, comme vostre cœur n'est pas sans autre amour, Vous sçavez des deux parts faire bien vostre cour.

#### D. ALVAR.

Madame...

#### D. ISABELLE.

C'est assez! que chacun prenne place!

(Icy les trois reines prennent chacune un fauteuil, et, après que les trois comtes et le reste des grands qui sont presens se sont assis sur des bancs préparez exprès, Carlos, y voyant une place vuide, s'y veut seoir, et Don Manrique l'en empesche.)

## D. MANRIQUE.

Tout beau, tout beau, Carlos! D'où vous vient cette audace, Et quel tître en ce rang a pû vous établir?

#### CARLOS.

J'ay veu la place vuide, et creu la bien remplir.

#### D. Manrique.

Un soldat bien remplir une place de comte!

CARLOS.

Seigneur, ce que je suis ne me fait point de honte; Depuis plus de six ans il ne s'est fait combat Qui ne m'ait bien acquis ce grand nom de soldat. J'en avois pour témoin le feu roy, vostre frére, Madame, et par trois fois...

## D. MANRIQUE.

Nous vous avons veu faire,

Et sçavons mieux que vous ce que peut vostre bras.

## D. ISABELLE.

Vous en étes instruits, et je ne la suis pas: Laissez-le me l'apprendre. Il importe aux monarques Qui veulent aux vertus rendre de dignes marques De les sçavoir connoistre, et ne pas ignorer Ceux d'entre leurs sujets qu'ils doivent honorer.

## D. MANRIQUE.

Je ne me croyois pas estre ici pour l'entendre.

#### D. ISABELLE.

Comte, encor une fois, laissez-le me l'apprendre; Nous aurons temps pour tout. Et vous, parlez, Carlo

CARLOS.

Je diray qui je suis, Madame, en peu de mots. On m'appelle soldat, je fais gloire de l'estre: Au feu roy par trois fois je le fis bien paroistre. L'étendart de Castille, à ses yeux enlevé, Des mains des ennemis par moy seul fut sauvé. Cette seule action rétablit la bataille, Fit rechasser le More au pied de sa muraille. Et, rendant le courage aux plus timides cœurs, Rappela les vaincus et défit les vainqueurs. Ce mesme roy me vit dedans l'Andalousie Dégager sa personne en prodiguant ma vie, Quand, tout percé de coups sur un monceau de mort Je luy fis si long-temps bouclier de mon corps Qu'enfin, autour de luy ses troupes ralliées, Celles qui l'enfermoient furent sacrifiées, Et le mesme escadron qui vint le secourir Le ramena vainqueur, et moy prest à mourir. Je montay le prémier sur les murs de Séville Et tins la bréche ouverte aux troupes de Castille. Je ne vous parle point d'assez d'autres exploits

Je ne vous parle point d'assez d'autres exploits Qui n'ont pas pour témoins eu les yeux de mes rois Tel me voit, et m'entend, et me méprise encore, Qui gémiroit sans moy dans les prisons du More.

## D. MANRIQUE.

Nous parlez-vous, Carlos, pour Don Lope et pour me

#### CARLOS.

Je parle seulement de ce qu'a veu le roy, Seigneur, et qui voudra parle à sa conscience.

Voilà dont le feu roy me promit récompense; Mais la mort le surprit comme il la résolvoit.

#### D. ISABELLE.

Il se fust acquitté de ce qu'il vous devoit, Et moy, comme héritant son sceptre et sa couronne, Je prens sur moy sa debte, et je vous la fais bonne. Seyez-vous, et quittons ces petits differens.

#### D. LOPE.

Souffrez qu'auparavant il nomme ses parens.

Nous ne contestons point l'honneur de sa vaillance,
Madame, et, s'il en faut nostre reconnoissance,
Nous avoûrons tous deux qu'en ces combats derniers
L'un et l'autre, sans luy, nous étions prisonniers;
Mais enfin la valeur, sans l'éclat de la race,
N'eut jamais aucun droit d'occuper cette place.

#### CARLOS.

Se pare qui voudra des noms de ses ayeux, Moy je ne veux porter que moy-mesme en tous lieux, Je ne veux rien devoir à ceux qui m'ont fait naistre, Et suis assez connu sans les faire connoistre. Mais, pour en quelque sorte obéïr à vos loix, Seigneur, pour mes parens je nomme mes exploits: Ma valeur est ma race, et mon bras est mon pére.

#### D. LOPE.

Vous le voyez, Madame, et la preuve en est claire, Sans doute il n'est pas noble.

## D. ISABELLE.

Et bien! je l'ennoblis,

106

## D. MANRIQUE.

Je ne me croyois pas estre ici pour l'entendre.

#### D. ISABELLE.

Comte, encor une fois, laissez-le me l'apprendre; Nous aurons temps pour tout. Et vous, parlez, Carlos.

Je diray qui je suis, Madame, en peu de mots. On m'appelle soldat, je fais gloire de l'estre: Au feu roy par trois fois je le fis bien paroistre. L'étendart de Castille, à ses yeux enlevé, Des mains des ennemis par moy seul fut sauvé. Cette seule action rétablit la bataille. Fit rechasser le More au pied de sa muraille. Et, rendant le courage aux plus timides cœurs. Rappela les vaincus et défit les vainqueurs. Ce mesme roy me vit dedans l'Andalousie Dégager sa personne en prodiguant ma vie. Quand, tout percé de coups sur un monceau de morts Je luy fis si long-temps bouclier de mon corps Qu'enfin, autour de luy ses troupes ralliées, Celles qui l'enfermoient furent sacrifiées, Et le mesme escadron qui vint le secourir Le ramena vainqueur, et moy prest à mourir. Je montay le prémier sur les murs de Séville Et tins la bréche ouverte aux troupes de Castille. Je ne vous parle point d'assez d'autres exploits

Je ne vous parle point d'assez d'autres exploits Qui n'ont pas pour témoins eu les yeux de mes rois: Tel me voit, et m'entend, et me méprise encore, Qui gémiroit sans moy dans les prisons du More.

## D. MANRIQUE.

Nous parlez-vous, Carlos, pour Don Lope et pour mo

#### CARLOS.

Je parle seulement de ce qu'a veu le roy, Seigneur, et qui voudra parle à sa conscience.

Voilà dont le feu roy me promit récompense; Mais la mort le surprit comme il la résolvoit.

#### D. ISABELLE.

Il se fust acquitté de ce qu'il vous devoit, Et moy, comme héritant son sceptre et sa couronne, Je prens sur moy sa debte, et je vous la fais bonne. Seyez-vous, et quittons ces petits differens.

#### D. LOPE.

Souffrez qu'auparavant il nomme ses parens.
Nous ne contestons point l'honneur de sa vaillance,
Madame, et, s'il en faut nostre reconnoissance,
Nous avoûrons tous deux qu'en ces combats derniers
L'un et l'autre, sans luy, nous étions prisonniers;
Mais enfin la valeur, sans l'éclat de la race,
N'eut jamais aucun droit d'occuper cette place.

#### CARLOS.

Se pare qui voudra des noms de ses ayeux, Moy je ne veux porter que moy-mesme en tous lieux, Je ne veux rien devoir à ceux qui m'ont fait naistre, Et suis assez connu sans les faire connoistre. Mais, pour en quelque sorte obéir à vos loix, Seigneur, pour mes parens je nomme mes exploits: Ma valeur est ma race, et mon bras est mon pére.

## D. LOPE.

Vous le voyez, Madame, et la preuve en est claire, Sans doute il n'est pas noble.

## D. ISABELLE.

Et bien! je l'ennoblis,

Quelle que soit sa race et de qui qu'il soit fils. Qu'on ne conteste plus.

D. MANRIQUE.

Encor un mot, de grace.

D. ISABELLE.

Don Manrique, à la fin, c'est prendre trop d'audace. Ne puis-je l'ennoblir si vous n'y consentez?

D. MANRIQUE.

Ouy, mais ce rang n'est deu qu'aux hautes dignitez: Tout autre qu'un marquis ou comte le profane.

D. ISABELLE, à Carlos.

Et bien, seyez-vous donc, marquis de Santillane, Comte de Pennafiel, gouverneur de Burgos... Don Manrique, est-ce assez pour faire seoir Carlos? Vous reste-t'il encor quelque scrupule en l'ame?

(D. Manrique et D. Lope se lévent, et Carlos se sied.)

D. MANRIQUE.

Achevez, achevez, faites-le roy, Madame;
Par ces marques d'honneur l'élever jusqu'à nous,
C'est moins nous l'égaler que l'approcher de vous.
Ce préambule adroit n'étoit pas sans mystère,
Et ces nouveaux sermens qu'il nous a fallu faire
Montroient bien dans vostre ame un tel choix préparé.
Enfin vous le pouvez, et nous l'avons juré,
Je suis prest d'obéïr, et, loin d'y contredire,
Je laisse entre ses mains et vous et vostre empire.
Je sors avant ce choix, non que j'en sois jaloux,
Mais de peur que mon front n'en rougisse pour vous.

## D. ISABELLE.

Arrétez, insolent! Vostre reine pardonne Ce qu'une indigne crainte imprudemment soupçonne,

#### CARLOS.

A mon vainqueur.

Qui pourra me l'oster l'ira rendre à la reine: Ce sera du plus digne une preuve certaine. Prenez entre vous l'ordre et du temps et du lieu; Je m'y rendray sur l'heure, et vay l'attendre. Adieu.

## SCENE V.

## D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR.

D. LOPE.

Vous voyez l'arrogance!

D. ALVAR.

Ainsi les grands courages Sçavent en généreux repousser les outrages.

D. MANRIQUE.

Il se méprend pourtant s'il pense qu'aujourd'huy Nous daignions mesurer nostre épée avec luy.

D. ALVAR.

Refuser un combat!

D. LOPE.

Des généraux d'armée, Jaloux de leur honneur et de leur renommée, Ne se commettent point contre un avanturier.

D. ALVAR.

Ne mettez point si bas un si vaillant guerrier. Qu'il soit ce qu'en voudra présumer vostre haine, Il doit estre pour nous ce qu'a voulu la reine.

#### D. LOPE.

La reine qui nous brave, et, sans égard au sang, Ose souiller ainsi l'éclat de nostre rang?

#### D. ALVAR.

Les rois de leurs faveurs ne sont jamais comptables; Ils font comme il leur plaist et défont nos semblables.

## D. MANRIQUE.

Envers les Majestez vous étes bien discret! Voyez-vous cependant qu'elle l'aime en secret?

#### D. ALVAR.

Dites, si vous voulez, qu'ils sont d'intelligence, Qu'elle a de sa valeur si haute confiance Qu'elle espére par là faire approuver son choix, Et se rendre avec gloire au vainqueur de tous trois; Qu'elle nous hait dans l'ame autant qu'elle l'adore: C'est à nous d'honorer ce que la reine honore.

## D. MANRIQUE.

Vous la respectez fort, mais y prétendez-vous? On dit que l'Arragon a des charmes si doux...

## D. ALVAR.

Qu'ils me soient doux ou non, je ne croy pas sans crime Pouvoir de mon païs desavoüer l'estime; Et, puisqu'il m'a jugé digne d'estre son roy, Je soûtiendray par tout l'état qu'il fait de moy.

Je vay donc disputer, sans que rien me retarde, Au marquis Don Carlos cet anneau qu'il nous garde, Et, si sur sa valeur je le puis emporter, J'attendray de vous deux qui voudra me l'oster. Le champ vous sera libre.

## D. LOPE.

A la bonne heure, Comte,

Nous vous irons alors le disputer sans honte: Nous ne dédaignons point un si digne rival; Mais, pour vostre marquis, qu'il cherche son égal.



L'amour me parloit trop, j'ay voulu l'amuser;
Par ces profusions j'ay creu le satisfaire,
Et, l'ayant satisfait, l'obliger à se taire;
Mais, hélas! en mon cœur il avoit tant d'appuy
Que je n'ay pû jamais prononcer contre luy,
Et n'ay mis en ses mains ce don du diadème
Qu'afin de l'obliger à s'exclurre luy-mesme.
Ainsi, pour apaiser les murmures du cœur,
Mon refus a porté les marques de faveur,
Et, revétant de gloire un invisible outrage,
De peur d'en faire un roy, je l'ay fait davantage;
Outre qu'indifférente aux vœux de tous les trois,
J'espérois que l'amour pourroit suivre son choix,
Et que le moindre d'eux, de soy-mesme estimable,
Recevroit de sa main la qualité d'aimable.

Voilà, Blanche, où j'en suis; voilà ce que j'ay fait, Voilà les vrais motifs dont tu voyois l'effet: Car mon ame, pour luy quoy qu'ardemment pressée, Ne sçauroit se permettre une indigne pensée, Et je mourrois encor avant que m'accorder Ce qu'en secret mon cœur ose me demander. Mais enfin je voy bien que je me suis trompée De m'en estre remise à qui porte une épée, Et trouve occasion dessous cette couleur De venger le mépris qu'on fait de sa valeur. Je devois par mon choix étouffer cent querelles, Et l'ordre que j'y tiens en forme de nouvelles, Et jette entre les grands, amoureux de mon rang, Une nécessité de répandre du sang. Mais j'y sçauray pourvoir.

BLANCHE.

C'est un pénible ouvrage

D'arréter un combat qu'authorise l'usage, Que les loix ont réglé, que les rois vos ayeux Daignoient assez souvent honorer de leurs yeux. On ne s'en dédit point sans quelque ignominie, Et l'honneur aux grands cœurs est plus cher que la vie.

#### D. ISABELLE.

Je sçay ce que tu dis, et n'iray pas de front
Faire un commandement qu'ils prendroient pour affront.
Lors que le deshonneur souille l'obéïssance,
Les rois peuvent douter de leur toute-puissance;
Qui la hazarde alors n'en sçait pas bien user,
Et qui veut pouvoir tout ne doit pas tout oser.
Je rompray ce combat, feignant de le permettre,
Et je le tiens rompu si je puis le remettre.
Les reines d'Arragon pourront mesme m'aider.
Voicy déja Carlos que je viens de mander:
Demeure, et tu verras avec combien d'adresse
Ma gloire de mon ame est toûjours la maîtresse.

# SCENE II.

## D. ISABELLE, CARLOS, BLANCHE.

## D. ISABELLE.

Vous avez bien servi, Marquis, et jusqu'icy Vos armes ont pour nous dignement réüssy; Je pense avoir aussi bien payé vos services.

Malgré vos envieux et leurs mauvais offices, J'ay fait beaucoup pour vous, et tout ce que j'ay fait Ne vous a pas coûté seulement un souhait. Si cette récompense est pourtant si petite Qu'elle ne puisse aller jusqu'à vostre mérite, S'il vous en reste encor quelqu'autre à souhaiter, Parlez, et donnez-moy moyen de m'acquiter. CARLOS.

Aprés tant de faveurs à pleines mains versées,
Dont mon cœur n'eust osé concevoir les pensées,
Surpris, troublé, confus, accablé de bien-faits,
Que j'osasse former encor quelques souhaits!
D. Isabelle.

Vous étes donc content, et j'ay lieu de me plaindre...

CARLOS.

De moy?

#### D. ISABELLE.

De vous, Marquis. Je vous parle sans feindre, Ecoutez. Vostre bras a bien servy l'Etat

Tant que vous n'avez eu que le nom de soldat:
Dès que je vous fais grand, si-tost que je vous donne
Le droit de disposer de ma propre personne,
Ce mesme bras s'apreste à troubler son repos,
Comme si le marquis cessoit d'estre Carlos,
Ou que cette grandeur ne fust qu'un avantage
Qui dust à sa ruine armer vostre courage.
Les trois comtes en sont les plus fermes soûtiens;
Vous attaquez en eux ses appuis et les miens:
C'est son sang le plus pur que vous voulez répandre,
Et vous pouvez juger l'honneur qu'on leur doit rendre,
Puisque ce mesme Etat, me demandant un roy,
Les a jugez eux trois les plus dignes de moy.

Peut-estre un peu d'orgueil vous a mis dans la teste Qu'à venger leur mépris ce prétexte est honneste, Vous en avez suivy la prémiere chaleur; Mais leur mépris va-t'il jusqu'à vostre valeur? N'en ont-ils pas rendu témoignage à ma veuë? Ils ont fait peu d'état d'une race inconnuë, Ils ont douté d'un sort que vous voulez cacher; Quand un doute si juste auroit dû vous toucher, J'avois pris quelque soin de vous venger moy-mesme: Remettre entre vos mains le don du diadème, Ce n'étoit pas, Marquis, vous venger à demy. Je vous ay fait leur juge, et non leur ennemy, Et, si sous vostre choix j'ay voulu les réduire, C'est pour vous faire honneur, et non pour les détruire; C'est vostre seul avis, non leur sang que je veux, Et c'est m'entendre mal que vous armer contr'eux.

N'auriez-vous point pensé que, si ce grand courage Vous pouvoit sur tous trois donner quelque avantage, On diroit que l'Etat, me cherchant un époux, N'en auroit pû trouver de comparable à vous? Ah! si je vous croyois si vain, si téméraire...

Madame, arrétez là vostre juste colére! Je suis assez coupable, et n'ay que trop osé, Sans choisir pour me perdre un crime supposé.

Je ne me défens point des sentimens d'estime Que vos moindres sujets auroient pour vous sans crime. Lors que je vois en vous les celestes accords Des graces de l'esprit et des beautez du corps, Je puis, de tant d'attraits l'ame toute ravie, Sur l'heur de vostre époux jetter un œil d'envie; Je puis contre le Ciel en secret murmurer De n'estre pas né roy pour pouvoir espérer, Et, les yeux ébloüis de cet éclat suprème, Baisser soudain la veuë et rentrer en moy-mesme. Mais que je laisse aller d'ambitieux soûpirs, Un ridicule espoir, de criminels desirs!

Je vous aime, Madame, et vous estime en reine,

Et, quand j'aurois des feux dignes de vostre haine,

Si vostre ame, sensible à ces indignes feux,

Se pouvoit oublier jusqu'à souffrir mes vœux;

Si, par quelque malheur que je ne puis comprendre,

Du trosne jusqu'à moy je la voyois descendre,

Commençant aussi-tost à vous moins estimer,

Je cesserois sans doute aussi de vous aimer.

L'amour que j'ay pour vous est tout à vostre gloire. Je ne vous prétens point pour fruit de ma victoire: Je combats vos amans sans dessein d'acquérir Que l'heur d'en faire voir le plus digne et mourir, Et tiendrois mon destin assez digne d'envie S'il le faisoit connoistre aux dépens de ma vie. Seroit-ce à vos faveurs répondre pleinement Que hazarder ce choix à mon seul jugement? Il vous doit un époux, à la Castille un maistre: Je puis en mal juger, je puis les mal connoistre. Je sçay qu'ainsi que moy le démon des combats Peut donner au moins digne et vous et vos Etats: Mais du moins, si le sort des armes journalières En laisse par ma mort de mauvaises lumiéres, Elle m'en ostera la honte et le regret; Et mesme, si vostre ame en aime un en secret. Et que ce triste choix rencontre mal le vostre. Je ne vous verray point, entre les bras d'un autre. Reprocher à Carlos par de muets soûpirs Qu'il est l'unique autheur de tous vos déplaisirs.

D. ISABELLE.

Ne cherchez point d'excuse à douter de ma flame, Marquis, je puis aimer, puisqu'enfin je suis femme;

N'en ont-ils pas rendu témoignage à ma veuē? Ils ont fait peu d'état d'une race inconnue. Ils ont douté d'un sort que vous voulez cacher; Ouand un doute si juste auroit dû vous toucher, J'avois pris quelque soin de vous venger moy-mesme: Remettre entre vos mains le don du diadème. Ce n'étoit pas, Marquis, vous venger à demv. Je vous ay fait leur juge, et non leur ennemy, Et, si sous vostre choix j'ay voulu les réduire, C'est pour vous faire honneur, et non pour les détruire; C'est vostre seul avis, non leur sang que je veux, Et c'est m'entendre mal que vous armer contr'eux.

N'auriez-vous point pensé que, si ce grand courage Vous pouvoit sur tous trois donner quelque avantage, On diroit que l'Etat, me cherchant un époux, N'en auroit pû trouver de comparable à vous? Ah! si je vous croyois si vain, si téméraire...

CARLOS.

Madame, arrétez là vostre juste colére! Je suis assez coupable, et n'ay que trop osé, Sans choisir pour me perdre un crime supposé.

Je ne me défens point des sentimens d'estime Que vos moindres sujets auroient pour vous sans crime. Lors que je vois en vous les celestes accords Des graces de l'esprit et des beautez du corps, Je puis, de tant d'attraits l'ame toute ravie, Sur l'heur de vostre époux jetter un œil d'envie; Je puis contre le Ciel en secret murmurer De n'estre pas né roy pour pouvoir espérer, Et, les yeux éblouis de cet éclat suprème, Baisser soudain la veuë et rentrer en moy-mesme. Mais que je laisse aller d'ambitieux soûpirs,

Un ridicule espoir, de criminels desirs!

Je vous aime, Madame, et vous estime en reine,

Et, quand j'aurois des feux dignes de vostre haine,

Si vostre ame, sensible à ces indignes feux,

Se pouvoit oublier jusqu'à souffrir mes vœux;

Si, par quelque malheur que je ne puis comprendre,

Du trosne jusqu'à moy je la voyois descendre,

Commençant aussi-tost à vous moins estimer,

Je cesserois sans doute aussi de vous aimer.

L'amour que j'ay pour vous est tout à vostre gloire. Je ne vous prétens point pour fruit de ma victoire; Je combats vos amans sans dessein d'acquérir Que l'heur d'en faire voir le plus digne et mourir, Et tiendrois mon destin assez digne d'envie S'il le faisoit connoistre aux dépens de ma vie. Seroit-ce à vos faveurs répondre pleinement Que hazarder ce choix à mon seul jugement? Il vous doit un époux, à la Castille un maistre : Je puis en mal juger, je puis les mal connoistre. Je sçay qu'ainsi que moy le démon des combats Peut donner au moins digne et vous et vos Etats: Mais du moins, si le sort des armes journaliéres En laisse par ma mort de mauvaises lumiéres, Elle m'en ostera la honte et le regret; Et mesme, si vostre ame en aime un en secret, Et que ce triste choix rencontre mal le vostre, Je ne vous verray point, entre les bras d'un autre, Reprocher à Carlos par de müets soûpirs Qu'il est l'unique autheur de tous vos déplaisirs.

D. ISABELLE.

Ne cherchez point d'excuse à douter de ma flame, Marquis, je puis aimer, puisqu'enfin je suis femme; Mais, si j'aime, c'est mal me faire vostre cour Qu'exposer au trépas l'objet de mon amour, Et toute vostre ardeur se seroit modérée A m'avoir dans ce doute assez considérée. Je le veux éclaircir et vous mieux éclairer, Afin de vous apprendre à me considérer.

Je ne le céle point, j'aime, Carlos, ouy, j'aime; Mais l'amour de l'Etat, plus fort que de moy-mesme, Cherche, au lieu de l'objet le plus doux à mes yeux, Le plus digne héros de régner en ces lieux, Et, craignant que mes feux osassent me séduire, J'ay voulu m'en remettre à vous pour m'en instruire. Mais je croy qu'il suffit que cet objet d'amour Perde le trosne et moy sans perdre encor le jour, Et mon cœur qu'on luy vole en souffre assez d'alarmes Sans que sa mort pour moy me demande des larmes.

#### CARLOS.

Ah! si le Ciel tantost me daignoit inspirer En quel heureux amant je vous doy révérer, Que par une facile et soudaine victoire...

## D. ISABELLE.

Ne pensez qu'à défendre et vous et vostre gloire. Quel qu'il soit, les respects qui l'auroient épargné Luy donneroient un prix qu'il auroit mal gagné, Et céder à mes feux plûtost qu'à son mérite Ne seroit que me rendre au juge que j'évite.

Je n'abuseray point du pouvoir absolu Pour défendre un combat entre vous résolu; Je blesserois par là l'honneur de tous les quatre. Les loix vous l'ont permis, je vous verray combatre. C'est à moy, comme reine, à nommer le vainqueur.

#### D. SANCHE D'ARRAGON

Dites-moy cependant qui montre plus de cœur, Qui des trois le prémier éprouve la fortune.

CARLOS.

Don Alvar.

D. ISABELLE.

Don Alvar?

CARLOS.

Ouy, Don Alvar de Lune.

D. ISABELLE.

On dit qu'il aime ailleurs.

CARLOS.

On le dit, mais enfin Luy seul jusqu'icy tente un si noble destin.

D. ISABELLE.

Je devine à peu près quel intérest l'engage, Et nous verrons demain quel sera son courage.

CARLOS.

Vous ne m'avez donné que ce jour pour ce choix.

D. ISABELLE.

J'aime mieux, au lieu d'un, vous en accorder trois.

CARLOS.

Madame, son cartel marque cette journée.

D. ISABELLE.

C'est peu que son cartel, si je ne l'ay donnée; Qu'on le fasse venir pour la voir différer. Je vay pour vos combats faire tout préparer, Adieu. Souvenez-vous sur tout de ma défense, Et vous aurez demain l'honneur de ma présence.

## SCENE III.

#### CARLOS.

Consens-tu qu'on différe, honneur, le consens-tu? Cet ordre n'a-t'il rien qui souille ma vertu? N'ay-je point à rougir de cette déférence Que d'un combat illustre achepte la licence? Tu murmures, ce semble... Achéve, explique-toy. La reine a-t'elle droit de te faire la loy? Tu n'es point son sujet, l'Arragon m'a veu naistre. O Ciel! je m'en souviens, et j'ose encor paroistre! Et je puis, sous les noms de comte et de marquis, D'un malheureux pescheur reconnoistre le fils!

Honteuse obscurité, qui seule me fais craindre!
Injurieux destin, qui seul me rens à plaindre!
Plus on m'en fait sortir, plus je crains d'y rentrer,
Et croy ne t'avoir fuy que pour te rencontrer.
Ton crüel souvenir sans fin me persécute;
Du rang où l'on m'éleve il me montre la chûte.
Lasse-toy desormais de me faire trembler.
Je parle à mon honneur, ne vien point le troubler;
Laisse-le sans remords m'approcher des couronnes,
Et ne vien point m'oster plus que tu ne me donnes.
Je n'ay plus rien à toy: la guerre a consumé
Tout cet indigne sang dont tu m'avois formé;
J'ay quitté jusqu'au nom que je tiens de ta haine,
Et ne puis... Mais voicy ma véritable reine.

## SCENE IV.

## D. ELVIRE, CARLOS.

#### D. ELVIRE.

Ah, Carlos! car j'ay peine à vous nommer marquis: Non qu'un tître si beau ne vous soit bien acquis, Non qu'avecque justice il ne vous appartienne. Mais parce qu'il vous vient d'autre main que la mienne, Et que je présumois n'apartenir qu'à moy D'élever vostre gloire au rang où je la voy. Je me consolerois toutefois avec joye Des faveurs que sans moy le Ciel sur vous déploye, Et verrois sans envie agrandir un héros, Si le marquis tenoit ce qu'a promis Carlos, S'il avoit comme luy son bras à mon service. Je venois à la reine en demander justice: Mais, puisque je vous voy, vous m'en ferez raison. Je vous accuse donc, non pas de trahison (Pour un cœur généreux cette tache est trop noire), Mais d'un peu seulement de manque de mémoire.

Moy, Madame?

## D. ELVIRE.

CARLOS.

Ecoutez mes plaintes en repos. Je me plains du marquis, et non pas de Carlos: Carlos de tout son cœur me tiendroit sa parole, Mais ce qu'il m'a donné, le marquis me le vole. C'est luy seul qui dispose ainsi du bien d'autruy, Et prodigue son bras quand il n'est plus à luy. Carlos se souviendroit que sa haute vaillance Doit ranger Don Garcie à mon obéïssance, Qu'elle doit affermir mon sceptre dans ma main, Qu'il doit m'accompagner, peut-estre dés demain; Mais ce Carlos n'est plus : le marquis lui succéde, Qu'une autre soif de gloire, un autre objet posséde, Et qui, du mesme bras que m'engageoit sa foy, Entreprend trois combats pour une autre que moy. Hélas! si ces honneurs dont vous comble la reine Réduisent mon espoir en une attente vaine. Si les nouveaux desseins que vous en concevez Vous ont fait oublier ce que vous me devez, Rendez-luy ces honneurs qu'un tel oubly profane, Rendez-luy Pennafiel, Burgos et Santillane; L'Arragon a dequoy vous payer ces refus, Et vous donner encor quelque chose de plus. CARLOS.

Et Carlos et marquis, je suis à vous, Madame:
Le changement de rang ne change point mon ame;
Mais vous trouverez bon que par ces trois deffis
Carlos tasche à payer ce que doit le marquis.
Vous réserver mon bras noircy d'une infamie
Attireroit sur vous la fortune ennemie,
Et vous hazarderoit, par cette lascheté,
Au juste châtiment qu'il auroit mérité.
Quand deux occasions pressent un grand courage,
L'honneur à la plus proche avidement l'engage,
Et luy fait préférer, sans le rendre inconstant,
Celle qui se présente à celle qui l'attend.
Ce n'est pas toutefois, Madame, qu'il l'oublie;
Mais, bien que je vous doive immoler Don Garcie,
J'ay veu que vers la reine on perdoit le respect,

Que d'un indigne amour son cœur étoit suspect. Pour m'avoir honoré je l'ay veuë outragée, Et ne puis m'acquitter qu'après l'avoir vengée.

D. ELVIRE.

C'est me faire une excuse où je ne comprens rien, Sinon que son service est préférable au mien, Qu'avant que de me suivre on doit mourir pour elle, Et qu'étant son sujet il faut m'estre infidelle.

CARLOS.

Ce n'est point en sujet que je cours au combat.
Peut-estre suis-je né dedans quelqu'autre Etat;
Mais, par un zéle entier et pour l'une et pour l'autre,
J'embrasse également son service et le vostre,
Et les plus grands périls n'ont rien de hazardeux
Que j'ose refuser pour aucune des deux.
Quoy qu'engagé demain à combatre pour elle,
S'il falloit aujourd'huy venger vostre querelle,
Tout ce que je luy doy ne m'empescheroit pas
De m'exposer pour vous à plus de trois combats.
Je voudrois toutes deux pouvoir vous satisfaire:
Vous, sans manquer vers elle; elle, sans vous déplaire;
Cependant je ne puis servir elle ny vous
Sans de l'une ou de l'autre allumer le couroux.

Je plaindrois un amant qui souffriroit mes peines, Et, tel pour deux beautez que je suis pour deux reines, Se verroit déchiré par un égal amour, Tel que sont mes respects dans l'une et l'autre cour. L'ame d'un tel amant, tristement balancée, Sur d'éternels soucis voit floter sa pensée, Et, ne pouvant résoudre à quels vœux se borner, N'ose rien acquérir ny rien abandonner. Il n'aime qu'avec trouble, il ne voit qu'avec crainte; Tout ce qu'il entreprend donne sujet de plainte; Ses hommages par tout ont de fausses couleurs, Et son plus grand service est un grand crime ailleurs.

#### D. ELVIRE.

Aussi sont-ce d'amour les prémieres maximes Que partager son ame est le plus grand des crimes. Un cœur n'est à personne alors qu'il est à deux; Aussi-tost qu'il les offre il desrobe ses vœux; Ce qu'il a de constance, à choisir trop timide, Le rend vers l'une ou l'autre incessamment perfide, Et, comme il n'est enfin ny rigueurs ny mépris Qui d'un pareil amour ne soient un digne prix, Il ne peut mériter d'aucun œil qui le charme, En servant, un regard; en mourant, une larme.

#### CARLOS.

Vous seriez bien sévére envers un tel amant!

#### D. ELVIRE.

Allons voir si la reine agiroit autrement, S'il en devroit attendre un plus leger supplice.

Cependant Don Alvar, le prémier, entre en lice, Et vous sçavez l'amour qu'il m'a toûjours fait voir.

#### CARLOS.

Je sçay combien sur luy vous avez de pouvoir.

#### D. ELVIRE.

Quand vous le combatrez, pensez à ce que j'aime, Et ménagez son sang comme le vostre mesme.

#### CARLOS.

Quoy! m'ordonneriez-vous qu'icy j'en fisse un roy?

#### D. ELVIRE.

Je vous dy seulement que vous pensiez à moy.



# ACTE III

## SCENE PREMIERE.

D. ELVIRE, D. ALVAR.

#### D. ELVIRE.

Vous pouvez donc m'aimer, et d'une ame biensaine Entreprendre un combat pour acquerir la reine! Quel astre agit sur vous avec tant de rigueur Qu'il force vostre bras à trahir vostre cœur? L'honneur, me dites-vous, vers l'amour vous excuse: Ou cet honneur se trompe, ou cet amour s'abuse, Et je ne comprens point, dans un si mauvais tour, Ny quel est cet honneur, ny quel est cet amour. Tout l'honneur d'un amant, c'est d'estre amant fidelle: Si vous m'aimez encor, que prétendez-vous d'elle? Et, si vous l'acquérez, que voulez-vous de moy? Aurez-vous droit alors de luy manquer de foy? La mépriserez-vous quand vous l'aurez acquise?

Qu'étant né son sujet, jamais je la méprise! D. ELVIRE.

Que me voulez-vous donc? Vaincu par Don Carlos,

Aurez-vous quelque grace à troubler mon repos? En serez-vous plus digne, et par cette victoire Répandra-t'il sur vous un rayon de sa gloire?

D. ALVAR.

Que j'ose présenter ma défaite à vos yeux! D. ELVIRE.

Que me veut donc enfin ce cœur ambitieux? D. ALVAR.

Que vous preniez pitié de l'état déplorable Où vostre long refus réduit un misérable.

Mes vœux, mieux écoutez, par un heureux effet M'auroient sceu garantir de l'honneur qu'on m'a fait, Et l'Etat par son choix ne m'eust pas mis en peine De manquer à ma gloire ou d'acquérir ma reine. Vostre refus m'expose à cette dure loy D'entreprendre un combat qui n'est que contre moy; J'en crains également l'une et l'autre fortune; Et le moyen aussi que j'en souhaite aucune! Ny vaincu, ny vainqueur, je ne puis estre à vous : Vaincu, j'en suis indigne, et vainqueur, son époux, Et le destin m'y traite avec tant d'injustice Que son plus beau succès me tient lieu de supplice. Aussi, quand mon devoir ose la disputer, Je ne veux l'acquérir que pour vous mériter, Que pour montrer qu'en vous j'adorois la personne Et me pouvois ailleurs promettre une couronne. Fasse le juste Ciel que j'y puisse ou mourir, Ou ne la mériter que pour vous acquérir!

D. ELVIRE.

Ce sont vœux superflus de vouloir un miracle Où vostre gloire oppose un invincible obstacle, Et la reine pour moy vous sçaura bien payer Corneille, IV.

#### D. SANCHE D'ARRAGON

130

Du temps qu'un peu d'amour vous fit mal employs. Ma couronne est douteuse, et la sienne affermie; L'avantage du change en oste l'infamie.
Allez, n'en perdez pas la digne occasion;
Poursuivez-la sans honte et sans confusion.
La legéreté mesme où tant d'honneur engage
Est moins legéreté que grandeur de courage;
Mais gardez que Carlos ne me venge de vous.
D. ALVAR.

Ah! laissez-moy, Madame, adorer ce couroux. J'avois creu jusqu'icy mon combat magnanime, Mais je suis trop heureux s'il passe pour un crime, Et si, quand de vos loix l'honneur me fait sortir, Vous m'estimez assez pour vous en ressentir. De ce crime vers vous quels que soient les supplice. Du moins il m'a valu plus que tous mes services, Puisqu'il me fait connoistre, alors qu'il vous déplais, Que vous daignez en moy prendre quelque intérest. D. Elvire.

Le crime, Don Alvar, dont je semble irritée, C'est qu'on me persécute après m'avoir quittée, Et, pour vous dire encor quelque chose de plus, Je me fasche d'entendre accuser mes refus.

Je suis reine sans sceptre et n'en ay que le tître; Le pouvoir m'en est dû, le temps en est l'arbitre. Si vous m'avez servie en généreux amant Quand j'ay receu du Ciel le plus dur traitement, J'ay tasché d'y répondre avec toute l'estime Que pouvoit en attendre un cœur si magnanime. Pouvois-je en cet exil davantage sur moy? Je ne veux point d'époux que je n'en fasse un roy, Et je n'ay pas une ame assez basse et commune

Pour en faire un appuy de ma triste fortune. C'est chez moy, Don Alvar, dans la pompe et l'éclat. Que me le doit choisir le bien de mon Etat. Il falloit arracher mon sceptre à mon rebelle. Le remettre en ma main pour le recevoir d'elle; Je vous aurois peut-estre alors considéré Plus que ne m'a permis un sort si déploré. Mais une occasion plus prompte et plus brillante A surpris cependant vostre amour chancelante; Et, soit que vostre cœur s'y trouvast disposé, Soit qu'un si long refus l'y laissast exposé, Je ne vous blasme point de l'avoir acceptée: De plus constans que vous l'auroient bien écoutée. Quelle qu'en soit pourtant la cause ou la couleur, Vous pouviez l'embrasser avec moins de chaleur, Combatre le dernier, et par quelque apparence Témoigner que l'honneur vous faisoit violence. De cette illusion l'artifice secret M'eust forcée à vous plaindre et vous perdre à regret; Mais courir au devant, et vouloir bien qu'on voye Que vos vœux mal receus m'échapent avec joye! D. ALVAR.

Vous auriez donc voulu que l'honneur d'un tel choix Eust montré vostre amant le plus lasche des trois?

Que pour luy cette gloire eust eu trop peu d'amorces,
Jusqu'à ce qu'un rival eust épuisé ses forces?

Que...

## D. ELVIRE.

Vous achéverez au sortir du combat, Si toutefois Carlos vous en laisse en état. Voilà vos deux rivaux, avec qui je vous laisse, Et vous diray demain pour qui je m'intéresse. D. ALVAR.

Hélas! pour le bien voir je n'ay que trop de jour.

# SCENE II.

## D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR.

## D. Manrique.

Qui vous traite le mieux? la fortune, ou l'amour? La reine charme-t'elle auprès de Donne Elvire?

D. ALVAR.

Si j'emporte la bague, il faudra vous le dire.

D. LOPE.

Carlos vous nuit par tout, du moins à ce qu'on croit.

D. ALVAR.

Il fait plus d'un jaloux, du moins à ce qu'on voit-

D. Lore.

Il devroit par pitié vous céder l'une ou l'autre.

D. ALVAR.

Plaignant mon intérest, n'oubliez pas le vostre.

D. Manrique.

De vray, la presse est grande à qui le fera roy.

D. ALVAR.

Je vous plains fort tous deux s'il vient à bout de moy.

D. Manrique.

Mais, si vous le vainquez, serons-nous fort à plaindre?

D. ALVAR.

Quand je l'auray vaincu, vous aurez fort à craindre.

D. LOPE.

Ouy, de vous voir long-temps hors de combat pour nous.

D. ALVAR.

Nous aurons essuyé les plus dangereux coups.

D. MANRIQUE.

L'heure nous tardera d'en voir l'expérience.

D. ALVAR.

On pourra vous guérir de cette impatience.

D. LOPE.

De grace, faites donc que ce soit promptement.

## SCENE III.

# D. ISABELLE, D. MANRIQUE, D. ALVAR, D. LOPE.

#### D. ISABELLE.

Laissez-moy, Don Alvar, leur parler un moment. Je n'entreprendray rien à vostre préjudice, Et mon dessein ne va qu'à vous faire justice, Qu'à vous favoriser plus que vous ne voulez.

D. ALVAR.

Je ne sçay qu'obéir alors que vous parlez.

## SCENE IV.

# D. ISABELLE, D. MANRIQUE, D. LOPE.

## D. ISABELLE.

Comtes, je ne veux plus donner lieu qu'on murmure Que choisir par autruy c'est me faire une injure, Et, puisque de ma main le choix sera plus beau, Je veux choisir moy-mesme et reprendre l'anneau. Je feray plus pour vous: des trois qu'on me propose, J'en exclus Don Alvar, vous en sçavez la cause: Je ne veux point gesner un cœur plein d'autres feux, Et vous oste un rival pour le rendre à ses vœux. Qui n'aime que par force aime qu'on le néglige, Et mon refus du moins autant que vous l'oblige.

Vous étes donc les seuls que je veux regarder;
Mais, avant qu'à choisir j'ose me hazarder,
Je voudrois voir en vous quelque preuve certaine
Qu'en moy c'est moy qu'on aime, et non l'éclat de reine.
L'amour n'est, ce dit-on, qu'une union d'esprits,
Et je tiendrois des deux celuy-là mieux épris
Qui favoriseroit ce que je favorise
Et ne mépriseroit que ce que je méprise,
Qui prendroit en m'aimant mesme cœur, mesmes yeux.
Si vous ne m'entendez, je vay m'expliquer mieux.

Aux vertus de Carlos j'ay paru libérale;
Je voudrois en tous deux voir une estime égale,
Qu'il trouvast mesme honneur, mesme justice en vous:
Car ne présumez pas que je prenne un époux
Pour m'exposer moy-mesme à ce honteux outrage
Qu'un roy fait de ma main détruise mon ouvrage.
N'y pensez l'un ny l'autre, à moins qu'un digne effet
Suive de vostre part ce que pour luy j'ay fait,
Et que par cet aveu je demeure asseurée
Que tout ce qui m'a plû doit estre de durée.

D. MANRIQUE.

Toûjours Carlos, Madame, et toûjours son bonheur Fait dépendre de luy le nostre, et vostre cœur! Mais, puisque c'est par là qu'il faut enfin vous plaire, Vous-mesme aprenez-nous ce que nous pouvons faire.

Nous l'estimons tous deux un des braves guerriers A qui jamais la guerre ait donné des lauriers;
Nostre liberté mesme est deuë à sa vaillance,
Et, quoy qu'il ait tantost montré quelque insolence,
Dont nous a dû piquer l'honneur de nostre rang,
Vous avez suppléé l'obscurité du sang.
Ce qu'il vous plaist qu'il soit, il est digne de l'estre.
Nous luy devons beaucoup et l'allions reconnoistre,
L'honorer en soldat et luy faire du bien;
Mais après vos faveurs nous ne pouvons plus rien.
Qui pouvoit pour Carlos ne peut rien pour un comte;
Il n'est rien en nos mains qu'il en receust sans honte,
Et vous avez pris soin de le payer pour nous.

D. ISABELLE.

Il en est en vos mains des presens assez doux, Qui purgeroient vos noms de toute ingratitude, Et mon ame pour luy de toute inquiétude; Il en est dont sans honte il seroit possesseur. En un mot, vous avez l'un et l'autre une sœur, Et je veux que le roy qu'il me plaira de faire, En recevant ma main le fasse son beau-srére, Et que par cet hymen son destin affermy Ne puisse en mon époux trouver son ennemy.

Ce n'est pas, après tout, que j'en craigne la haine: Je sçay qu'en cet état je seray toûjours reine, Et qu'un tel roy jamais, quel que soit son projet, Ne sera sous ce nom que mon premier sujet; Mais je ne me plais pas à contraindre personne, Et moins que tous un cœur à qui le mien se donne. Répondez donc tous deux... N'y consentez-vous pas?

D. MANRIQUE.

Ouy, Madame, aux plus longs et plus crüels trépas,

Plûtost qu'à voir jamais de pareils hyménées Ternir en un moment l'éclat de mille années. Ne cherchez point par la cette union d'esprits: Vostre sceptre, Madame, est trop cher à ce prix, Et jamais...

#### D. ISABELLE.

Ainsi donc, vous me faites connoistre Que ce que je l'ay fait il est digne de l'estre, Que je puis suppléer l'obscurité du sang? D. Manrioue.

Ouy bien, pour l'élever jusques à nostre rang.

Jamais un souverain ne doit conte à personne

Des dignitez qu'il fait et des grandeurs qu'il donne:
S'il est d'un sort indigne ou l'autheur ou l'appuy,
Comme il le fait luy seul, la honte est toute à luy.

Mais disposer d'un sang que j'ay receu sans tache!

Avant que le souiller, il faut qu'on me l'arrache;
J'en dois conte aux ayeux dont il est hérité,

A toute leur famille, à la postérité.

### D. ISABELLE.

Et moy, Manrique, et moy, qui n'en dois aucun conte, J'en disposeray seule, et j'en auray la honte. Mais quelle extravagance a pû vous figurer Que je me donne à vous pour vous deshonorer, Que mon sceptre en vos mains porte quelque infamie? Si je suis jusques-là de moy-mesme ennemie, En quelle qualité, de sujet ou d'amant, M'osez-vous expliquer ce noble sentiment? Ah! si vous n'apprenez à parler d'autre sorte...

D. LOPE.

Madame, pardonnez à l'ardeur qui l'emporte; Il devoit s'excuser avec plus de douceur. Nous avons en effet l'un et l'autre une sœur; Mais, si j'ose en parler avec quelque franchise, A d'autres qu'au marquis l'une et l'autre est promise.

D. ISABELLE.

A qui, Don Lope?

D. MANRIQUE.

A moy, Madame.

D. ISABELLE.

Et l'autre?

D. LOPE.

A moy.

### D. ISABELLE.

J'ay donc tort parmy vous de vouloir faire un roy. Allez, heureux amans, allez voir vos maîtresses, Et, parmy les douceurs de vos dignes caresses, N'oubliez pas de dire à ces jeunes esprits Que vous faites du trosne un généreux mépris. Je vous l'ay déja dit, je ne force personne, Et rens grace à l'Etat des amans qu'il me donne.

D. LOPE.

Ecoutez-nous, de grace.

D. ISABELLE.

Et que me direz-vous?

Que la constance est belle au jugement de tous?

Qu'il n'est point de grandeurs qui la doivent séduire?

Quelques autres que vous m'en sçauront mieux instruire,

Et, si cette vertu ne se doit point forcer,

Peut-estre qu'à mon tour je sçauray l'exercer.

D. LOPE.

Exercez-la, Madame, et souffrez qu'on s'explique. Vous connoistrez du moins Don Lope et Don Manrique, Qu'un vertueux amour qu'ils ont tous deux pour vous, Ne pouvant rendre heureux sans en faire un jaloux, Porte à tarir ainsi la source des querelles Qu'entre les grands rivaux on voit si naturelles. Ils se sont l'un et l'autre attachez par ces nœuds Qui n'auront leur effet que pour le malheureux. Il me devra sa sœur, s'il faut qu'il vous obtienne, Et, si je suis à vous, je luy devray la mienne. Celuy qui doit vous perdre ainsi, malgré son sort, A s'approcher de vous fait encor son effort; Ainsi, pour consoler l'une ou l'autre infortune, L'une et l'autre est promise, et nous n'en devons qu'une, Nous ignorons laquelle, et vous la choisirez, Puisqu'enfin c'est la sœur du roy que vous ferez.

Jugez donc si Carlos en peut estre beau-frére, Et si vous devez rompre un nœud si salutaire, Hazarder un repos à vostre Etat si doux, Qu'affermit sous vos loix la concorde entre nous.

### D. ISABELLE.

Et ne sçavez-vous point qu'étant ce que vous étes, Vos sœurs par consequent mes prémiéres sujettes, Les donner sans mon ordre, et mesme malgré moy, C'est dans mon propre Etat m'oser faire la loy?

## D. MANRIQUE.

Agissez donc enfin, Madame, en souveraine, Et souffrez qu'on s'excuse, ou commandez en reine; Nous vous obéirons, mais sans y consentir. Et, pour vous dire tout avant que de sortir, Carlos est généreux, il connoit sa naissance: Qu'il se juge en secret sur cette connoissance, Et, s'il trouve son sang digne d'un tel honneur, Qu'il vienne, nous tiendrons l'alliance à bonheur; Qu'il choisisse des deux, et l'épouse, s'il l'ose.

Nous n'avons plus, Madame, à vous dire autre chose.

Mettre en un tel hazard le choix de leur époux,
C'est jusqu'où nous pouvons nous abaisser pour vous;
Mais, encore une fois, que Carlos y regarde,
Et pense à quels périls cet hymen le hazarde.
D. ISABELLE.

Vous-mesmes, gardez bien, pour le trop dédaigner, Que je ne montre enfin comme je sçay régner.

## SCENE V.

#### D. ISABELLE.

Quel est ce mouvement qui tous deux les mutine, Lors que l'obéïssance au trosne les destine? Est-ce orgueil? est-ce envie? est-ce animosité, Défiance, mépris ou générosité? N'est-ce point que le Ciel ne consent qu'avec peine Cette triste union d'un sujet à sa reine, Et jette un prompt obstacle aux plus aisez desseins Qui laissent choir mon sceptre en leurs indignes mains? Mes yeux n'ont-ils horreur d'une telle bassesse Que pour s'abaisser trop lors que je les abaisse? Quel destin à ma gloire oppose mon ardeur? Quel destin à ma flame oppose ma grandeur? Si ce n'est que par là que je m'en puis défendre, Ciel, laisse-moy donner ce que je n'ose prendre. Et, puisqu'enfin pour moy tu n'as point fait de rois. Souffre de mes sujets le moins indigne choix!

## SCENE VI.

### D. ISABELLE, BLANCHE.

D. ISABELLE.

Blanche, j'ay perdu temps.

BLANCHE.

Je l'ay perdu de mesme.

D. ISABELLE.

Les comtes à ce prix fuyent le diadème.

BLANCHE.

Et Carlos ne veut point de fortune à ce prix.

D. ISABELLE.

Rend-il haine pour haine et mépris pour mépris?

BLANCHE.

Non, Madame, au contraire, il estime ces dames Dignes des plus grands cœurs et des plus belles flames.

D. ISABELLE.

Et qui l'empesche donc d'aimer et de choisir?

BLANCHE.

Quelque secret obstacle arreste son desir.
Tout le bien qu'il en dit ne passe point l'estime:
Charmantes qu'elles sont, les aimer c'est un crime.
Il ne s'excuse point sur l'inégalité,
Il semble plûtost craindre une infidélité,
Et ses discours obscurs, sous un confus mélange,
M'ont fait voir malgré luy comme une horreur du change,
Comme une aversion qui n'a pour fondement
Que les secrets liens d'un autre attachement.

#### D. ISABELLE.

Il aimeroit ailleurs?

BLANCHE.

Ouy, si je ne m'abuse, Il aime en lieu plus haut que n'est ce qu'il refuse, Et, si je ne craignois vostre juste couroux, J'oserois deviner, Madame, que c'est vous.

D. ISABELLE.

Ah! ce n'est pas pour moy qu'il est si téméraire!
Tantost dans ses respects j'ay trop veu le contraire.
Si l'éclat de mon sceptre avoit pû le charmer,
Il ne m'auroit jamais défendu de l'aimer.
S'il aime en lieu si haut, il aime Donne Elvire;
Il doit l'accompagner jusque dans son empire,
Et fait à mes amans ces deffis généreux,
Non pas pour m'acquérir, mais pour se venger d'eux.

Je l'ay donc agrandy pour le voir disparoistre, Et qu'une reine ingrate, à l'égal de ce traistre, M'enlève, après vingt ans de refnge en ces lieux, Ce qu'avoit mon Etat de plus doux à mes yeux! Non, j'ay pris trop de soin de conserver sa vie: Qu'il combate, qu'il meure, et j'en seray ravie; Je sçanray par sa mort à quels vœux m'engager, Et j'aumeray des trois qui m'en sçaura venger.

Blanche.

Que vous peut offenser sa flame ou sa retraite, Puisque vous n'aspirez qu'à vous en voir défaite? Je ne sçay pas s'il aime ou Donne Elvire ou vous, Mais je ne comprens point ce mouvement jaloux.

D. ISABELLE.

Tu ne le comprens point! et c'est ce qui m'étonne. Je veux donner son cœur, non que son cœur le donne; Je veux que son respect l'empesche de m'aimer, Non des flames qu'une autre a sceu mieux allumer; Je veux bien plus, qu'il m'aime, et qu'un juste silence Fasse à des feux pareils pareille violence, Que l'inégalité luy donne mesme ennuy, Qu'il souffre autant pour moy que je souffre pour luy, Que par le seul dessein d'affermir sa fortune, Et non point par amour, il se donne à quelqu'une, Que par mon ordre seul il s'y laisse obliger, Que ce soit m'obéir, et non me négliger, Et que, voyant ma flame à l'honorer trop prompte, Il m'oste de péril sans me faire de honte: Car enfin il l'a veue et la connoit trop bien; Mais il aspire au trosne, et ce n'est pas au mien: Il me préfére une autre, et cette préférence Forme de son respect la trompeuse apparence, Faux respect qui me brave et veut régner sans moy. BLANCHE.

Pour aimer Donne Elvire, il n'est pas encor roy.

D. ISABELLE.

Elle est reine, et peut tout sur l'esprit de sa mére.

Blanche.

Si ce n'est un faux bruit, le Ciel luy rend un frére: Don Sanche n'est point mort, et vient icy, dit-on, Avec les députez qu'on attend d'Arragon. C'est ce qu'en arrivant leurs gens ont fait entendre.

### D. ISABELLE.

Blanche, s'il est ainsi, que a'neur j'en dois attendre! L'injustice du Ciel, faute d'autres objets, Me forçoit d'abaisser mes yeux sur mes sujets, Ne voyant point de prince égal à ma naissance Qui ne fust sous l'hymen, ou Maure, ou dans l'enfance. Mais, s'il luy rend un frére, il m'envoye un époux.

Comtes, je n'ay plus d'yeux pour Carlos ny pour vous, Et, devenant par là reine de ma rivale, J'auray droit d'empescher qu'elle ne se ravale, Et ne souffriray pas qu'elle ait plus de bon-heur Que ne m'en ont permis ces tristes loix d'honneur.

BLANCHE.

La belle occasion que vostre jalousie,

Douteuse encor qu'elle est, a promptement saisie!

D. ISABELLE.

Allons l'examiner, Blanche, et taschons de voir Quelle juste espérance on peut en concevoir.





# ACTE IV

## SCENE PREMIERE.

## D. LEONOR, D. MANRIQUE, D. LOPE.

## D. MANRIQUE.

voy que l'espoir d'un trosne et l'amour d'une reine Soient des biens que jamais on ne céda sans peine; Quoy qu'à l'un de nous deux elle ait promis sa foy, Nous cessons de prétendre où nous voyons un roy. Dans nostre ambition nous sçavons nous connoistre, Et, benissant le Ciel qui nous donne un tel maistre, Ce prince, qu'il vous rend après tant de travaux, Trouve en nous des sujets, et non pas des rivaux, Heureux si l'Arragon, joint avec la Castille, Du sang de deux grands rois ne fait qu'une famille!

Nous vous en conjurons, loin d'en estre jaloux, Comme étans l'un et l'autre à l'Etat plus qu'à nous, Et, tous impatiens d'en voir la force unie Des Maures nos voisins dompter la tyrannie, Nous renonçons sans honte à ce choix glorieux, Qui d'une grande reine abaissoit trop les yeux.

### D. LEONOR.

La générosité de vostre déférence, Comtes, flate trop tost ma nouvelle espérance: D'un avis si douteux j'attens fort peu de fruit, Et ce grand bruit enfin peut-estre n'est qu'un bruit. Mais jugez-en tous deux, et me daignez apprendre Ce qu'avecque raison mon cœur en doit attendre.

Les troubles d'Arragon vous sont assez connus. Je vous en ay souvent tous deux entretenus, Et ne vous redy point quelles longues miséres Chasserent Don Fernand du trosne de ses péres. Il y voyoit déja monter ses ennemis, Ce prince malheureux, quand j'accouchay d'un fils. On le nomma Don Sanche, et, pour cacher sa vie Aux barbares fureurs du traistre Don Garcie. A peine eus-je loisir de luy dire un adieu Qu'il le fit enlever, sans me dire en quel lieu, Et je n'en pûs jamais sçavoir que quelques marques Pour reconnoistre un jour le sang de nos monarques. Trop inutiles soins contre un si mauvais sort! Luy mesme au bout d'un an m'apprit qu'il étoit mort. Quatre ans après, il meurt, et me laisse une fille Dont je vins par son ordre accoucher en Castille. Il me souvient toûjours de ses derniers propos; Il mourut en mes bras avec ces tristes mots: « Je meurs, et je vous laisse en un sort déplorable. Le Ciel vous puisse un jour estre plus favorable! Don Raimond a pour vous des secrets importans, Et vous les apprendra quand il en sera temps. Fuyez dans la Castille. » A ces mots, il expire, Et jamais Don Raimond ne me voulut rien dire. Je partis sans lumiére en ces obscuritez;

Mais, le voyant venir avec ces députez Et que c'est par leurs gens que ce grand bruit éclate (Voyez qu'en sa faveur aisément on se flate), J'av crû que du secret le temps étoit venu, Et que Don Sanche étoit ce mystére inconnu. Qu'il l'amenoit icy reconnoistre sa mére. Hélas! que c'est en vain que mon amour l'espére! A ma confusion ce bruit s'est éclaircy; Bien loin de l'amener, ils le cherchent icy. Voyez quelle apparence, et si cette province A jamais sceu le nom de ce malheureux prince.

D. LOPE.

Si vous croyez au nom, vous croirez son trépas, Et qu'on cherche Don Sanche où Don Sanche n'est pas; Mais, si vous en voulez croire la voix publique, Et que nostre pensée avec elle s'explique, Ou le Ciel pour jamais a repris ce héros, Ou cet illustre prince est le vaillant Carlos. Nous le dirons tous deux, quoy que suspects d'envie, C'est un miracle pur que le cours de sa vie : Cette haute vertu qui charme tant d'esprits, Cette fiére valeur qui brave nos mépris, Ce port majestüeux qui, tout inconnu mesme, A plus d'accès que nous auprès du diadème, Deux reines qu'à l'envy nous voyons l'estimer, Et qui peut-estre ont peine à ne le pas aimer, Ce prompt consentement d'un peuple qui l'adore; Madame, après cela, j'ose le dire encore, Ou le Ciel pour jamais a repris ce héros, Ou cet illustre prince est le vaillant Carlos. Nous avons méprisé sa naissance inconnue, Mais à ce peu de jour nous recouvrons la veue,

Et verrions à regret qu'il fallust aujourd'huy Céder nostre espérance à tout autre qu'à luy.

#### D. LEONOR.

Il en a le mérite, et non pas la naissance, Et luy-mesme il en donne assez de connoissance, Abandonnant la reine à choisir parmy vous Un roy pour la Castille, et pour elle un époux.

## D. MANRIQUE.

Et ne voyez-vous pas que sa valeur s'apreste A faire sur tous trois cette illustre conqueste? Oubliez-vous déja qu'il a dit à vos yeux Qu'il ne veut rien devoir au nom de ses ayeux? Son grand cœur se desrobe à ce haut avantage Pour devoir sa grandeur entiére à son courage. Dans une cour si belle et si pleine d'appas, Avez-vous remarqué qu'il aime en lieu plus bas?

#### D. LEONOR.

Le voicy... Nous sçaurons ce que luy-mesme en pense.

## SCENE II.

D. LEONOR, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE.

#### CARLOS.

Madame, sauvez-moy d'un honneur qui m'offense. Un peuple, opiniastre à m'arracher mon nom, Veut que je sois Don Sanche et prince d'Arragon. Puisque par sa présence il faut que ce bruit meure, Doy-je estre, en l'attendant, le fantosme d'une heure?

## 148 D. SANCHE D'ARRAGON

Ou, si c'est une erreur qui luy promet ce roy, Souffrez-vous qu'elle abuse et de vous et de moy? D. LEONOR.

Quoy que vous présumiez de la voix populaire, Par de secrets rayons le Ciel souvent l'éclaire; Vous apprendrez par là du moins les vœux de tous, Et quelle opinion les peuples ont de vous.

D. LOPE.

Prince, ne cachez plus ce que le Ciel découvre; Ne fermez pas nos yeux quand sa main nous les ouvre: Vous devez estre las de nous faire faillir. Nous ignorons quels fruits vous en vouliez cueillir, Mais nous avions pour vous une estime assez haute Pour n'estre pas forcez à commettre une faute, Et nostre honneur, au vostre en aveugle opposé, Méritoit par pitié d'estre desabusé. Nostre orgueil n'est pas tel qu'il s'attache aux personnes, Ou qu'il ose oublier ce qu'il doit aux couronnes; Et, s'il n'a pas eu d'yeux pour un roy déguisé, Si l'inconnu Carlos s'en est veu méprisé, Nous respectons Don Sanche et l'acceptons pour maistre Si-tost qu'à nostre reine il se fera connoistre; Et sans doute son cœur nous en avoûra bien. Hastez cette union de vostre sceptre au sien, Seigneur, et, d'un soldat quittant la fausse image, Recevez, comme roy, nostre prémier hommage. CARLOS.

Comtes, ces faux respects dont je me voy surpris Sont plus injurieux encor que vos mépris. Je pense avoir rendu mon nom assez illustre Pour n'avoir pas besoin qu'on luy donne un faux lustre. Reprenez vos honneurs où je n'ay point de part. J'imputois ce faux bruit aux fureurs du hazard, Et doutois qu'il pust estre une ame assez hardie Pour ériger Carlos en roy de comédie. Mais, puisque c'est un jeu de vostre belle humeur, Scachez que les vaillans honorent la valeur, Et que tous vos pareils auroient quelque scrupule A faire de la mienne un éclat ridicule. Si c'est vostre dessein d'en réjouir ces lieux, Quand vous m'aurez vaincu, vous me raillerez mieux. La raillerie est belle après une victoire; On la fait avec grace aussi-bien qu'avec gloire. Mais vous précipitez un peu trop ce dessein, La bague de la reine est encore en ma main, Et l'inconnu Carlos, sans nommer sa famille, Vous sert encor d'obstacle au trosne de Castille; Ce bras, qui vous sauva de la captivité, Peut s'opposer encore à vostre avidité.

## D. MANRIQUE.

Pour n'estre que Carlos, vous parlez bien en maistre, Et tranchez bien du prince en déniant de l'estre! Si nous avons tantost jusqu'au bout défendu L'honneur qu'à nostre rang nous voyions estre dû, Nous sçaurons bien encor jusqu'au bout le défendre; Mais ce que nous devons, nous aimons à le rendre.

Que vous soyez Don Sanche, ou qu'un autre le soit, L'un et l'autre de nous luy rendra ce qu'il doit. Pour le nouveau marquis, quoy que l'honneur l'irrite, Qu'il sçache qu'on l'honore autant qu'il le mérite, Mais que, pour nous combattre, il faut que le bon sang Aide un peu sa valeur à soûtenir ce rang; Qu'il n'y prétende point, à moins qu'il se déclare: Non que nous demandions qu'il soit Guzman ou Lare; Qu'il soit noble, il suffit pour nous traiter d'égal.
Nous le verrons tous deux comme un digne rival,
Et, si Don Sanche enfin n'est qu'une attente vaine,
Nous luy disputerons cet anneau de la reine.
Qu'il souffre cependant, quoy que brave guerrier,
Que nostre bras dédaigne un simple avanturier.

Nous vous laissons, Madame, éclaircir ce mystére; Le sang a des secrets qu'entend mieux une mére, Et, dans les différens qu'avec luy nous avons, Nous craignons d'oublier ce que nous vous devons.

## SCENE III.

## D. LEONOR, CARLOS.

#### CARLOS.

Madame, vous voyez comme l'orgueil me traite: Pour me faire un honneur on veut que je l'achéte; Mais, s'il faut qu'il m'en coûte un secret de vingt ans, Cet anneau dans mes mains pourra briller longtemps.

### D. LEONOR.

Laissons là ce combat et parlons de Don Sanche. Ce bruit est grand pour vous, toute la cour y panche; De grace, dites-moy, vous connoissez-vous bien?

#### CARLOS.

Phâst à Dieu qu'en mon sort je ne connusse rien! Si j'étois quelque enfant épargné des tempestes, Livré dans un desert à la mercy des bestes, Exposé par la crainte ou par l'inimitié, Rencontré par hazard et nourry par pitié, Mon orgueil à ce bruit prendroit quelque espérance Sur vostre incertitude et sur mon ignorance.

Je me figurerois ces destins merveilleux

Qui tiroient du néant les héros fabuleux,

Et me revétirois des brillantes chiméres

Qu'osa former pour eux le loisir de nos péres:

Car enfin je suis vain, et mon ambition

Ne peut s'examiner sans indignation;

Je ne puis regarder sceptre ny diadème

Qu'ils n'emportent mon ame au delà d'elle-mesme.

Inutiles élans d'un vol impétüeux

Que pousse vers le Ciel un cœur présomptüeux,

Que soûtiennent en l'air quelques exploits de guerre,

Et qu'un coup d'œil sur moy rabat soudain à terre.

Je ne suis point Don Sanche, et connoy mes parens; Ce bruit me donne en vain un nom que je vous rens; Gardez-le pour ce prince: une heure ou deux peut-estre Avec vos députez vous le feront connoistre. Laissez-moy cependant à cette obscurité Qui ne fait que justice à ma témérité.

### D. LEONOR.

En vain donc je me flate, et ce que j'aime à croire N'est qu'une illusion que me fait vostre gloire?

Mon cœur vous en dédit, un secret mouvement,
Qui le panche vers vous, malgré moy vous dément;
Mais je ne puis juger quelle source l'anime,
Si c'est l'ardeur du sang ou l'effort de l'estime,
Si la nature agit ou si c'est le désir,
Si c'est vous reconnoistre ou si c'est vous choisir.
Je veux bien, toutefois, étouffer ce murmure,
Comme de vos vertus une aimable imposture,
Condamner pour vous plaire un bruit qui m'est si doux;
Mais où sera mon fils s'il ne vit point en vous?

On veut qu'il soit icy, je n'en vois aucun signe; On connoit, horsmis vous, quiconque en seroit fligne, Et le vray sang des rois, sous le sort abatu, Peut cacher sa naissance, et non pas sa vertu. Il porte sur le front un luisant caractére, Qui parle malgré luy de tout ce qu'il veut taire, Et celuy que le Ciel sur le vostre avoit mis Pouvoit seul m'ébloüir, si vous l'eussiez permis.

Vous ne l'étes donc point, puisque vous me le dites; Mais vous étes à craindre avec tant de mérites. Souffrez que j'en demeure à cette obscurité. Je ne condamne point vostre témérité; Mon estime, au contraire, est pour vous si puissante Qu'il ne tiendra qu'à vous que mon cœur n'y consente: Vostre sang avec moy n'a qu'à se déclarer, Et je vous donne après liberté d'espérer. Que si mesme à ce prix vous cachez vostre race. Ne me refusez point du moins une autre grace. Ne vous préparez plus à nous accompagner, Nous n'avons plus besoin de secours pour régner. La mort de Don Garcie a puny tous ses crimes Et rendu l'Arragon à ses rois légitimes; N'en cherchez plus la gloire, et, quels que soient vos vœux, Ne me contraignez point à plus que je ne veux. Le prix de la valeur doit avoir ses limites, Et je vous crains enfin avec tant de mérites. C'est assez vous en dire. Adieu, pensez-y bien, Et faites-vous connoistre, ou n'aspirez à rien.

## SCENE IV.

### CARLOS, BLANCHE.

#### BLANCHE.

Qui ne vous craindra point si les reines vous craignent?

CARLOS.

Elles se font raison lors qu'elles me dédaignent.

Blanche.

Dédaigner un héros qu'on reconnoit pour roy!

CARLOS.

N'aide point à l'envie à se jouer de moy, Blanche, et, si tu te plais à seconder sa haine, Du moins respecte en moy l'ouvrage de ta reine. BLANCHE.

La reine mesme en vous ne voit plus aujourd'huy Qu'un prince que le Ciel nous montre malgré luy. Mais c'est trop la tenir dedans l'incertitude, Ce silence vers elle est une ingratitude: Ce qu'a fait pour Carlos-sa générosité Méritoit de Don Sanche une civilité.

#### CARLOS.

Ah! nom fatal pour moy, que tu me persécutes Et prépares mon ame à d'effroyables chûtes!

## SCENE V.

## D. ISABELLE, CARLOS, BLANCHE.

### CARLOS.

Madame, commandez qu'on me laisse en repos, Qu'on ne confonde plus Don Sanche avec Carlos. C'est faire au nom d'un prince une trop longue injure; Je ne veux que celuy de vostre créature, Et, si le sort jaloux, qui semble me flater, Veut m'élever plus haut pour m'en précipiter, Souffrez qu'en m'éloignant je desrobe ma teste A l'indigne revers que sa fureur m'apreste. Je le voy de trop loin pour l'attendre en ce lieu: Souffrez que je l'évite en vous disant adieu, Souffrez...

#### D. ISABELLE.

Quoy! ce grand cœur redoute une couronne! Quand on le croit monarque, il frémit, il s'étonne, Il veut fuir cette gloire, et se laisse alarmer De ce que sa vertu force d'en présumer!

Ah! vous ne voyez pas que cette erreur commune N'est qu'une trahison de ma bonne fortune, Que déja mes secrets sont à demy trahis! Je luy cachois en vain ma race et mon païs, En vain sous un faux nom je me faisois connoistre Pour luy faire oublier ce qu'elle m'a fait naistre: Elle a déja trouvé mon païs et mon nom.

Je suis Sanche, Madame, et né dans l'Arragon, Et je croy déja voir sa malice funeste Detruire vostre ouvrage en découvrant le reste, Et faire voir icy par un honteux effet Quel comte et quel marquis vostre faveur a fait.

### D. ISABELLE.

Pourrois-je alors manquer de force ou de courage Pour empescher le sort d'abatre mon ouvrage? Ne me desrobez point ce qu'il ne peut ternir, Et la main qui l'a fait sçaura le soûtenir. Mais vous vous en formez une vaine menace
Pour faire un beau prétexte à l'amour qui vous chasse.
Je ne demande plus d'où partoit ce dédain,
Quand j'ay voulu vous faire un hymen de ma main.
Allez dans l'Arragon suivre vostre princesse,
Mais allez-y du moins sans feindre une foiblesse;
Et, puisque ce grand cœur s'attache à ses appas,
Montrez en la suivant que vous ne fuyez pas.

CARLOS.

Ah! Madame, plûtost apprenez tous mes crimes. Ma teste est à vos pieds, s'il vous faut des victimes.

Tout chétif que je suis, je doy vous avouer Qu'en me plaignant du sort j'ay de quoy m'en louer. S'il m'a fait en naissant quelque desavantage, Il m'a donné d'un roy le nom et le courage, Et, depuis que mon cœur est capable d'aimer, A moins que d'une reine il n'a pû s'enflamer. Voilà mon premier crime, et je ne puis vous dire Qui m'a fait infidelle, ou vous, ou Donne Elvire; Mais je sçay que ce cœur, des deux parts engagé, · Se donnant à vous deux, ne s'est point partagé, Toûjours prest d'embrasser son service et le vostre, Toûjours prest à mourir et pour l'une et pour l'autre. Pour n'en adorer qu'une il eust fallu choisir, Et ce choix eust été du moins quelque desir, Quelque espoir outrageux d'estre mieux receu d'elle, Et j'ay creu moins de crime à paroistre infidelle. Qui n'a rien à prétendre en peut bien aimer deux. Et perdre en plus d'un lieu des soûpirs et des vœux: Voilà mon second crime, et, quoy que ma souffrance Jamais à ce beau feu n'ait permis d'espérance, Je ne puis, sans mourir d'un desespoir jaloux,

Voir dans les bras d'un autre ou Donne Elvire ou vous. Voyant que vostre choix m'aprestoit ce martire, Je voulois m'y soustraire en suivant Donne Elvire. Et languir auprès d'elle, attendant que le sort Par un semblable hymen m'eust envoyé la mort. Depuis, l'occasion, que vous-mesme avez faite, M'a fait quitter le soin d'une telle retraite. Ce trouble a quelque temps amusé ma douleur; J'ay creu par ces combats reculer mon malheur. Le coup de vostre perte est devenu moins rude Lors que j'en ay veu l'heure en quelque incertitude. Et que j'ay pû me faire une si douce loy Que ma mort vous donnast un plus vaillant que moy. Mais je n'ay plus, Madame, aucun combat à faire; Je voy pour vous Don Sanche un époux necessaire, Car ce n'est point l'amour qui fait l'hymen des rois: Les raisons de l'Etat réglent toûjours leur choix; Leur sévére grandeur jamais ne se ravale, Ayant devant les yeux un prince qui l'égale; Et, puisque le saint nœud qui le fait vostre époux Arreste, comme sœur, Donne Elvire avec vous, Que je ne puis la voir sans voir ce qui me tue, Permettez que j'évite une fatale veuë, Et que je porte ailleurs les criminels soûpirs D'un reste malheureux de tant de déplaisirs.

### D. ISABELLE.

Vous m'en dites assez pour mériter ma haine, Si je laissois agir les sentimens de reine. Par un trouble secret je les sens confondus. Partez, je le consens, et ne les troublez plus. Mais non, pour fuir Don Sanche, attendez qu'on le voye. Ce bruit peut estre faux et me rendre ma joye. Que dis-je? Allez, Marquis, j'y consens de nouveau; Mais avant que partir donnez-luy mon anneau, Si ce n'est toutefois une faveur trop grande Que pour tant de faveurs une reine demande.

CARLOS.

Vous voulez que je meure, et je dois obéïr, Dûst cette obéïssance à mon sort me trahir; Je recevray pour grace un si juste supplice, S'il en rompt la menace et prévient la malice, Et souffre que Carlos, en donnant cet anneau, Emporte ce faux nom et sa gloire au tombeau. C'est l'unique bonheur où ce coupable aspire.

D. ISABELLE.

Que n'étes-vous Don Sanche! Ah Ciel! qu'osay-je dire! Adieu, ne croyez pas ce soûpir indiscret.

CARLOS.

Il m'en a dit assez pour mourir sans regret.





# ACTE V

## SCENE PREMIERE.

D. ALVAR, D. ELVIRE.

#### D. ALVAR.

Puisque de nostre reine il doit estre l'époux,
Cette heureuse union me laisse tout à vous.
Je me vois affranchy d'un honneur tyrannique,
D'un joug que m'imposoit cette faveur publique,
D'un choix qui me forçoit à vouloir estre roy;
Je n'ay plus de combat à faire contre moy,
Plus à craindre le prix d'une triste victoire,
Et l'infidélité que vous faisoit ma gloire
Consent que mon amour, de ses loix dégagé,
Vous rende un inconstant qui n'a jamais change.

## D. ELVIRE.

Vous étes généreux, mais vostre impatience Sur un bruit incertain prend trop de confiance, Et cette prompte ardeur de rentrer dans mes fers Me console trop tost d'un trosne que je perds. Ma perte n'est encor qu'une rumeur confuse Qui du nom de Carlos, malgré Carlos, abuse, Et vous ne sçavez pas, à vous en bien parler, Par quelle offre et quels vœux on m'en peut consoler. Plus que vous ne pensez la couronne m'est chére; Je perds plus qu'on ne croit si Carlos est mon frére. Attendez les effets que produiront ces bruits, Attendez que je sçache au vray ce que je suis, Si le Ciel m'oste ou laisse enfin le diadéme, S'il vous faut m'obtenir d'un frére ou de moy-mesme, Si par l'ordre d'autruy je vous dois écouter, Ou si j'ay seulement mon cœur à consulter.

#### D. ALVAR.

Ah! ce n'est qu'à ce cœur que le mien vous demande, Madame: c'est luy seul que je veux qui m'entende, Et mon propre bonheur m'accableroit d'ennuy Si je n'étois à vous que par l'ordre d'autruy. Pourrois-je de ce frére implorer la puissance Pour ne vous obtenir que par obéïssance, Et, par un lasche abus de son authorité, M'élever en tyran sur vostre volonté?

## D. ELVIRE.

Avec peu de raison vous craignez qu'il arrive Qu'il ait des sentimens que mon ame ne suive: Le digne sang des rois n'a point d'yeux que leurs yeux, Et leurs prémiers sujets obéissent le mieux.

Mais vous étes étrange avec vos déférences,
Dont les submissions cherchent des asseurances.

Vous ne craignez d'agir contre ce que je veux
Que pour tirer de moy que j'accepte vos vœux,
Et vous obstineriez dans ce respect extrème
Jusques à me forcer à dire: Je vous aime.

Ce mot est un peu rude à prononcer pour nous;

Souffrez qu'à m'expliquer j'en trouve de plus doux. Je vous diray beaucoup sans pourtant vous rien dire.

Je sçay depuis quel temps vous aimez Donne Elvire, Je sçay ce que je doy, je sçay ce que je puis; Mais, encor une fois, sçachons ce que je suis, Et, si vous n'aspirez qu'au bonheur de me plaire, Taschez d'approfondir ce dangereux mystére. Carlos a tant de lieu de vous considérer Que, s'il devient mon roy, vous devez espérer.

D. Alvar.

Madame...

D. ELVIRE.

En ma faveur donnez-vous cette peine, Et me laissez, de grace, entretenir la reine.

D. ALVAR.

J'obéis avec joye, et feray mon pouvoir A vous dire bien-tost ce qui s'en peut sçavoir.

## SCENE 11.

### D. LEONOR, ELVIRE.

D. LEONOR.

Don Alvar me fuit-il?

D. ELVIRE.

Madame, à ma prière, Il va dans tous ces bruits chercher quelque lumière. J'ay craint, en vous voyant, un secours pour ses feux, Et de défendre mal mon cœur contre vous deux.

D. LEONOR.

Ne pourra-t'il jamais gagner vostre courage?

D. ELVIRE.

Il peut tout obtenir, ayant vostre suffrage.

D. LEONOR.

Je luy puis donc enfin promettre vostre foy?

D. ELVIRE.

Ouy, si vous luy gagnez celuy du nouveau roy.
D. Leonor.

Et si ce bruit est faux? si vous demeurez reine?

D. ELVIRE.

Que vous puis-je répondre, en étant incertaine?

D. LEONOR.

En cette incertitude on peut faire espérer.

D. ELVIRE.

On peut attendre aussi pour en délibérer. On agit autrement quand le pouvoir suprème....

### SCENE III.

## D ISABELLE, D. LEONOR, D. ELVIRE.

### D. ISABELLE.

J'interromps vos secrets, mais j'y prens part moy-mesme, Et j'ay tant d'intérest de connoistre ce fils Que j'ose demander ce qui s'en est appris.

D. LEONOR.

Vous ne m'en voyez point davantage éclaircie.

D. ISABELLE.

Mais de qui tenez-vous la mort de Don Garcie, Veu que, depuis un mois qu'il vient des députez, On parloit seulement de peuples révoltez?

Corneille. IV.

#### D. LEONOR.

Je vous puis sur ce point aisément satisfaire, Leurs gens m'en ont donné la raison assez claire.

On assiégeoit encor, alors qu'ils sont partis, Dedans leur dernier fort Don Garcie et son fils; On l'a pris tost après, et soudain, par sa prise, Don Raimond prisonnier, recouvrant sa franchise, Les voyant tous deux morts, publie à haute voix Que nous avions un roy du vray sang de nos rois, Que Don Sanche vivoit, et part en diligence Pour rendre à l'Arragon le bien de sa presence. Il joint nos députez hier sur la fin du jour, Et leur dit que ce prince étoit en vostre cour.

C'est tout ce que j'ay pû tirer d'un domestique. Outre qu'avec ces gens rarement on s'explique, Comme ils entendent mal, leur rapport est confus; Mais bien-tost Don Raimond vous dira le surplus. Que nous veut cependant Blanche, toute étonnée?

## SCENE IV.

D. ISABELLE, D. LEONOR, D. ELVIRE, BLANCHE.

BLANCHE.

Ah! Madame!

D. ISABELLE.

Qu'as-tu?

BLANCHE.

La funeste journée!

Vostre Carlos...

D. ISABELLE.

Et bien?

BLANCHE.

Son pére est en ces lieux,

Et n'est...

D. ISABELLE.

Quoy?

BLANCHE.

Qu'un pescheur.

D. ISABELLE.

Qui te l'a dit?

BLANCHE.

Mes yeux.

D. ISABELLE.

Tes yeux?

BLANCHE.

Mes propres yeux.

D. ISABELLE.

Que j'ay peine à les croire!

D. LEONOR.

Voudriez-vous, Madame, en apprendre l'histoire?

D. ELVIRE.

Que le Ciel est injuste!

D. ISABELLE.

Il l'est, et nous fait voir

Par cet injuste effet son absolu pouvoir, Qui du sang le plus vil tire une ame si belle, Et forme une vertu qui n'a lustre que d'elle.

Parle, Blanche, et dy-nous comme il voit ce malheur.
BLANCHE.

Avec beaucoup de honte, et plus encor de cœur. Du haut de l'escalier je le voyois descendre; En vain de ce faux bruit il se vouloit défendre,
Vostre cour, obstinée à luy changer de nom,
Murmuroit tout autour Don Sanche d'Arragon,
Quand un chétif vieillard le saisit et l'embrasse.
Luy, qui le reconnoit, frémit de sa disgrace;
Puis, laissant la nature à ses pleins mouvemens,
Répond avec tendresse à ses embrassemens.
Ses pleurs meslent aux siens une fierté sincére;
On n'entend que soupirs: «Ah! mon fils! — Ah! mon père
— O jour trois fois heureux! moment trop attendu!
Tu m'as rendu la vie! » et : « Vous m'avez perdu!»

Chose étrange! à ces cris de douleur et de joye, Un grand peuple accouru ne veut pas qu'on les croye; Il s'aveugle soy-mesme, et ce pauvre pescheur, En dépit de Carlos, passe pour imposteur. Dans les bras de ce fils on luy fait mille hontes: C'est un fourbe, un méchant, suborné par les comtes! Eux-mesmes (admirez leur générosité) S'efforcent d'affermir cette incrédulité: Non qu'ils prennent sur eux de si lasches pratiques, Mais ils en font autheur un de leurs domestiques, Qui, pensant bien leur plaire, a si mal à propos Instruit ce malheureux pour affronter Carlos. Avec avidité cette histoire est receüe, Chacun la tient trop vraye aussi-tost qu'elle est sceue, Et, pour plus de croyance à cette trahison, Les comtes font traisner ce bon-homme en prison. Carlos rend témoignage en vain contre soy-mesme, Les véritez qu'il dit cédent au stratagème, Et, dans le deshonneur qui l'accable aujourd'huy, Ses plus grands envieux l'en sauvent malgré luy. Il tempeste, il menace, et, bouillant de colére,

Il crie à pleine voix qu'on luy rende son pére; On tremble devant luy sans croire son couroux, Et rien... Mais le voicy qui vient s'en plaindre à vous.

## SCENE V.

D. ISABELLE, D. LEONOR, D. ELVIRE, BLANCHE, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE.

#### CARLOS.

Et bien, Madame, enfin on connoit ma naissance: Voilà le digne fruit de mon obéïssance.

J'ay préveu ce malheur, et l'aurois évité
Si vos commandemens ne m'eussent arrété.
Ils m'ont livré, Madame, à ce moment funeste,
Et l'on m'arrache encor le seul bien qui me reste!
On me vole mon pére! on le fait crimine!!
On attache à son nom un opprobre éternel!

Je suis fils d'un pescheur, mais non pas d'un infame. La bassesse du sang ne va point jusqu'à l'ame, Et je renonce aux noms de comte et de marquis Avec bien plus d'honneur qu'aux sentimens de fils. Rien n'en peut effacer le sacré caractére. De grace, commandez qu'on me rende mon pére: Ce doit leur estre assez de sçavoir qui je suis, Sans m'accabler encor par de nouveaux ennuis.

## D. MANRIQUE.

Forcez ce grand courage à conserver sa gloire, Madame, et l'empeschez luy-mesme de se croire... Nous n'avons pû souffrir qu'un bras qui tant de fois A fait trembler le Maure et triompher nos rois Receust de sa naissance une tache éternelle: Tant de valeur mérite une source plus belle. Aidez ainsi que nous ce peuple à s'abuser; Il aime son erreur, daignez l'authoriser; A tant de beaux exploits rendez cette justice, Et de nostre pitié soûtenez l'artifice.

Carlos.

Je suis bien malheureux, si je vous fais pitié!
Reprenez vostre orgueil et vostre inimitié.
Après que ma fortune a saoulé vostre envie,
Vous plaignez aisément mon entrée à la vie,
Et, me croyant par elle à jamais abatu,
Vous exercez sans peine une haute vertu.
Peut-estre elle ne fait qu'une embusche à la mienne.
La gloire de mon nom vaut bien qu'on la retienne,
Mais son plus bel éclat seroit trop acheté
Si je le retenois par une lascheté.
Si ma naissance est basse, elle est du moins sans tache;
Puisque vous la sçavez, je veux bien qu'on la sçache.

Sanche, fils d'un pescheur, et non d'un imposteur, De deux comtes jadis fut le liberateur; Sanche, fils d'un pescheur, mettoit n'aguére en peine Deux illustres rivaux sur le choix de leur reine; Sanche, fils d'un pescheur, tient encor en sa main Dequoy faire bien-tost tout l'heur d'un souverain; Sanche enfin, malgré luy, dedans cette province, Quoy que fils d'un pescheur, a passé pour un prince.

Voilà ce qu'a pû faire et qu'a fait à vos yeux Un cœur que ravaloit le nom de ses ayeux. La gloire qui m'en reste après cette disgrace Eclate encor assez pour honorer ma race, Et paroistra plus grande à qui comprendra bien Qu'à l'exemple du Ciel j'ay fait beaucoup de rien. D. Lofe.

Cette noble fierté desavouë un tel pére, Et, par un témoignage à soy-mesme contraire, Obscurcit de nouveau ce qu'on voit éclaircy. Non, le fils d'un pescheur ne parle point ainsi, Et son ame paroit si dignement formée Que j'en croy plus que luy l'erreur que j'ay semée. Je le soustiens, Carlos, vous n'étes point son fils, La justice du Ciel ne peut l'avoir permis; Les tendresses du sang vous font une imposture, Et je déments pour vous la voix de la nature.

Ne vous repentez point de tant de dignitez Dont il vous plût orner ses rares qualitez: Jamais plus digne main ne fit plus digne ouvrage; Madame, il les relève avec ce grand courage, Et vous ne leur pouviez trouver plus haut appuy, Puisque mesme le sort est au dessous de luy.

### D. ISABELLE.

La générosité qu'en tous les trois j'admire Me met en un état de n'avoir que leur dire, Et, dans la nouveauté de ces événemens, Par un illustre effort prévient mes sentimens.

Ils paroistront en vain, comtes, s'ils vous excitent A luy rendre l'honneur que ses hauts faits méritent, Et ne dédaigner pas l'illustre et rare objet D'une haute valeur qui part d'un sang abjet; Vous courez au devant avec tant de franchise Qu'autant que du pescheur je m'en trouve surprise.

Et vous, que par mon ordre icy j'ay retenu, Sanche, puisqu'à ce nom vous étes reconnu, Miraculeux héros dont la gloire refuse
L'avantageuse erreur d'un peuple qui s'abuse,
Parmy les déplaisirs que vous en recevez,
Puis-je vous consoler d'un sort que vous bravez?
Puis-je vous demander ce que je vous voy faire?
Je vous tiens malheureux d'estre né d'un tel pére,
Mais je vous tiens ensemble heureux au dernier point
D'estre né d'un tel pére et de n'en rougir point,
Et de ce qu'un grand cœur, mis dans l'autre balance,
Emporte encor si haut une telle naissance.

## SCENE VI.

D. ISABELLE, D. LEONOR, D. ELVIRE, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR, BLANCHE.

### D. ALVAR.

Princesses, admirez l'orgueil d'un prisonnier Qu'en faveur de son fils on veut calomnier.

Ce malheureux pescheur, par promesse ny crainte, Ne sçauroit se résoudre à souffrir une feinte. J'ay voulu luy parler, et n'en fais que sortir; J'ay tasché, mais en vain, de luy faire sentir Combien mal à propos sa presence importune D'un fils si généreux renverse la fortune, Et qu'il le perd d'honneur, à moins que d'avoüer Que c'est un lasche tour qu'on le force à joüer; J'ay mesme à ces raisons ajousté la menace: Rien ne peut l'ébranler, Sanche est toûjours sa race,

Et, quant à ce qu'il perd de fortune et d'honneur, Il dit qu'il a dequoy le faire grand seigneur, Et que plus de cent fois il a sceu de sa femme (Voyez qu'il est crédule et simple au fond de l'ame!) Que, voyant ce présent qu'en mes mains il a mis, La reine d'Arragon agrandiroit son fils.

## (A D. Léonor.)

Si vous le recevez avec autant de joye, Madame, que par moy ce vieillard vous l'envoye, Vous donnerez sans doute à cet illustre fils Un rang encor plus haut que celuy de marquis. Ce bon homme en paroit l'ame toute comblée.

(D. Alvar presente à D. Léonor un petit écrin qui s'ouvre sans clef au moyen d'un ressort secret.)

#### D. ISABELLE.

Madame, à cet aspect vous paroissez troublée!

D. LEONOR.

J'ay bien sujet de l'estre en recevant ce don.
Madame, j'en sçauray si mon fils vit ou non,
Et c'est où le feu roy, déguisant sa naissance,
D'un sort si précieux mit la reconnoissance.
Disons ce qu'il enferme avant que de l'ouvrir.
Ah! Sanche, si par là je puis le découvrir,
Vous pouvez estre seur d'un entier avantage
Dans les lieux dont le Ciel a fait nostre partage,
Et qu'après ce tresor que vous m'aurez rendu
Vous recevrez le prix qui vous en sera dû.
Mais à ce doux transport c'est déja trop permettre:
Trouvons nostre bonheur avant que d'en promettre.

Ce present donc enferme un tissu de cheveux Que receut Don Fernand pour arrhes de mes vœux, Son portrait et le mien, deux pierres les plus rares Que forme le soleil sous les climats barbares, Et, pour un témoignage encore plus certain, Un billet que luy-mesme écrivit de sa main.

UN GARDE.

Madame, Don Raimond vous demande audience.
D. LEONOR.

Qu'il entre... Pardonnez à mon impatience, Si l'ardeur de le voir et de l'entretenir, Avant vostre congé, l'ose faire venir.

D. ISABELLE.

Vous pouvez commander dans toute la Castille, Et je ne vous voy plus qu'avec des yeux de fille.

### SCENE VII.

D. ISABELLE, D. LEONOR, D. ELVIRE, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR, BLANCHE, D. RAIMOND.

## D. LEONOR.

Laissez là, Don Raimond, la mort de nos tyrans, Et rendez seulement Don Sanche à ses parens. Vit-il? peut-il braver nos fiéres destinées?

## D. RAIMOND.

Sortant d'une prison de plus de six années, Je l'ay cherché, Madame, où, pour les mieux braver, Par l'ordre du feu roy je le fis élever Avec tant de secret que mesme un second pére, Qui l'estime son fils, ignore ce mystére. Ainsi qu'en vostre cour Sanche y fut son vray nom, Et l'on n'en retrancha que cet illustre Don.
Là j'ay sceu qu'à seize ans son généreux courage
S'indigna des emplois de ce faux parentage,
Qu'impatient déja d'estre si mal tombé,
A sa fausse bassesse il s'étoit desrobé;
Que, déguisant son nom et cachant sa famille,
Il avoit fait merveille aux guerres de Castille,
D'où quelque sien voisin, depuis peu de retour,
L'avoit veu plein de gloire et fort bien en la cour;
Que du bruit de son nom elle étoit toute pleine,
Qu'il étoit connu mesme et chéry de la reine,
Si bien que ce pescheur, d'aise tout transporté,
Avoit couru chercher ce fils si fort vanté.

D. LEONOR.

Don Raimond, si vos yeux pouvoient le reconnoistre...
D. RAIMOND.

Ouy, je le voy, Madame. Ah! Seigneur! ah! mon maître!
D. LOPE.

Nous l'avions bien jugé. Grand prince, rendez-vous; La vérité paroit, cédez aux vœux de tous.

D. LEONOR.

Don Sanche, voulez-vous estre seul incrédule?

Je crains encor du sort un revers ridicule; Mais, Madame, voyez si le billet du roy Accorde à Don Raimond ce qu'il vous dit de moy.

D. LEONOR ouvre l'écrin et en tire un billet, qu'elle lit.

Pour tromper un tyran, je vous trompe vous-mesme; Vous reverrez ce fils que je vous fais pleurer. Cette erreur luy peut rendre un jour le diadème, Et je vous l'ay caché pour le mieux asseurer. Son portrait et le mien, deux pierres les plus rares Que forme le soleil sous les climats barbares, Et, pour un témoignage encore plus certain, Un billet que luy-mesme écrivit de sa main.

UN GARDE.

Madame, Don Raimond vous demande audience.
D. LEONOR.

Qu'il entre... Pardonnez à mon impatience, Si l'ardeur de le voir et de l'entretenir, Avant vostre congé, l'ose faire venir.

D. ISABELLE.

Vous pouvez commander dans toute la Castille, Et je ne vous voy plus qu'avec des yeux de fille.

## SCENE VII.

D. ISABELLE, D. LEONOR, D. ELVIRE, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR, BLANCHE, D. RAIMOND.

## D. LEONOR.

Laissez là, Don Raimond, la mort de nos tyrans, Et rendez seulement Don Sanche à ses parens. Vit-il? peut-il braver nos fiéres destinées?

## D. RAIMOND.

Sortant d'une prison de plus de six années, Je l'ay cherché, Madame, où, pour les mieux braver, Par l'ordre du feu roy je le fis élever Avec tant de secret que mesme un second pére, Qui l'estime son fils, ignore ce mystére. Ainsi qu'en vostre cour Sanche y fut son vray nom, Et vous n'aurez pas lieu desormais de vous plaindre De ce retardement où j'ay sceu vous contraindre; Et pour moy, que le Ciel destinoit pour un roy Digne de la Castille et digne encor de moy, J'avois mis cette bague en des mains assez bonnes Pour la rendre à Don Sanche et joindre nos couronnes. CARLOS.

Je ne m'étonne plus de l'orgueil de mes vœux, Qui, sans le partager, donnoient mon cœur à deux: Dans les obscuritez d'une telle avanture, L'amour se confondoit avecque la nature.

#### D. ELVIRE.

Le nostre y répondoit sans faire honte au rang, Et le mien vous payoit ce que devoit le sang. Carlos, à D. Elvire.

Si vous m'aimez encor et m'honorez en frére, Un époux de ma main pourroit-il vous déplaire?

## D. ELVIRE.

Si Don Alvar de Lune est cet illustre époux, Il vaut bien à mes yeux tout ce qui n'est point vous. CARLOS, à D. Elvire.

Il honoroit en moy la vertu toute nuë.

## (A D. Manrique et D. Lope.)

Et vous qui dédaigniez ma naissance inconnuë, Comtes, et les premiers, en cet événement, Jugiez en ma faveur si véritablement, Vostre dédain fut juste autant que son estime: C'est la mesme vertu sous une autre maxime.

D. RAIMOND, à D. Isabelle. Souffrez qu'à l'Arragon il daigne se montrer. Nos députez, Madame, impatiens d'entrer...

### D. SANCHE D'ARRAGON

### D. ISABELLE.

Il vaut mieux leur donner audience publique, Afin qu'aux yeux de tous ce miracle s'explique.

174

Allons, et cependant qu'on mette en liberté Celuy par qui tant d'heur nous vient d'estre apperti, Et qu'on l'améne icy, plus heureux qu'il ne pense, Recevoir de ses soins la digne récompense.





## EXAMEN DE D. SANCHE D'ARRAGON

riest pas toute d'invention, mais elle n'est pas toute de la mienne. Ce qu'a de fastitueux le prémier acte est tiré d'une comédie espagnole intitulée El Palacio confuso, et la double reconnoissance qui finit le cinquiéme est prise du roman de Don Pelage. Elle eut d'abord grand éclat sur le théatre, mais une disgrace particulière fit avorter toute sa bonne fortune. Le refus d'un illustre suffrage dissipa les applaudissemens que le public luy avoit donnez trop libéralement, et anéantit si bien tous les arrests que Paris et le reste de la cour avoient prononcez en sa faveur qu'au bout de quelque temps elle se trouva réléquée dans les provinces, où elle conserve encor son prémier ustre.

Le sujet n'a pas grand artifice : c'est un inconnu assez nneste homme pour se faire aimer de deux reines. L'inéité des conditions met un obstacle au bien qu'elles luy ent durant quatre actes et demy, et, quand il faut de ssité finir la piéce, un bon homme semble tomber des pour faire déveloper le secret de sa naissance, qui le mary de l'une en le faisant reconnoistre pour frére de 's e:

Hæc eadem a summo expectes minimoque poeta.

D. ymond et ce pescheur ne suivent point la régle que j'ay oulu établir de n'introduire aucun acteur qui ne fust insin dès le prémier acte, ou appelé par quelqu'un de ceux 'on y a connus. Il m'étoit aisé d'y faire dire à la

#### 176 EXAMEN DE D. SANCHE D'ARRAGON

reine D. Leonor ce qu'elle dit à l'entrée du quatrième; mais, si elle eust fait sçavoir qu'elle eust eu un fils, et que le roy son mary luy eust appris en mourant que D. Raymond avoit un secret à luy révéler, on eust trop tost deviné que Carlos étoit ce prince. On peut dire de D. Raymond qu'il vient avec les députez d'Arragon dont il est parlé au prémier acte, et qu'ainsi il satisfait aucunement à cette régle; mais ce n'est que par hazard qu'il vient avec eux : c'étoit le pescheur qu'il étoit allé chercher, et non pas eux, et il ne les joint sur le chemin qu'à cause de ce qu'il a appris chez ce pescheur, qui de son costé vient en Castille de son seul mouvement, sans y estre amené par aucun incident dont on aye parlé dans la protase, et il n'a point de raison d'arriver ce jour-là plûtost qu'un autre, sinon que la piéce n'auroit pû finir s'il ne fust arrivé.

L'unité de jour y est si peu violentée qu'on peut soûtenir que l'action ne demande pour sa durée que le temps de sa representation. Pour celle de lieu, j'ay déja dit que je n'en parlerois plus sur les piéces qui restent à examiner en ce volume. Les sentimens du second acte ont autant ou plus de délicatesse qu'aucuns que j'aye mis sur le théatre. L'amour des deux reines pour Carlos y paroist tres-visible, malgré le soin et l'adresse que toutes les deux apportent à le cacher dans leurs différens caractères, dont l'un marque plus d'orgueil et l'autre plus de tendresse. La confidence qu'y fait celle de Castille avec Blanche est assez ingénieuse, et. par une réflexion sur ce qui s'est passé au prémier acte, elle prend occasion de faire scavoir aux spectateurs sa passion pour ce brave inconnu, qu'elle a si bien vengé du mépris qu'en ont fait les comtes. Ainsi, on ne peut dire qu'elle choisisse sans raison ce jour-là plûtost qu'un autre pour luy en confier le secret, puisqu'il paroit qu'elle le sçait déja, et qu'elles ne font que raisonner ensemble sur ce qu'on vient de voir representer.



# NICOMEDE TRAGEDIE

Corneille. IV.

### ACTEURS.

PRUSIAS, roy de Bythinie.
FLAMINIUS, ambassadeur de Rome.
ARSINOÉ, seconde femme de Prusias.
LAODICE, reine d'Arménie.
NICOMEDE, fils aisné de Prusias sorty du prémier lit.
ATTALE, fils de Prusias et d'Arsinoé.
ARASPE, capitaine des gardes de Prusias.
CLEONE, confidente d'Arsinoé.

La scéne est à Nicomédie.



## NICOMEDE

## ACTE PREMIER

## SCENE PREMIERE.

NICOMEDE, LAODICE.

## LAODICE.

Près tant de hauts faits, il m'est bien doux, Seigneur, De voir encor mes yeux régner sur vostre cœur, De voir, sous les lauriers qui vous couvrent la teste, Un si grand conquerant estre encor ma conqueste, Et de toute la gloire acquise à ses travaux Faire un illustre hommage à ce peu que je vaux. Quelques biens toutefois que le Ciel me renvoye, Mon cœur épouvanté se refuse à la joye; Je vous vois à regret, tant mon cœur amoureux Trouve la cour pour vous un sejour dangereux. Vostre marastre y régne, et le roy vostre père Ne voit que par ses yeux, seule la considére.

Pour souveraine loy n'a que sa volonté:
Jugez après cela de vostre seureté!
La haine que pour vous elle a si naturelle
A mon occasion encor se renouvelle;
Vostre frére, son fils, depuis peu de retour...
NICOMEDE.

Je le sçay, ma princesse, et qu'il vous fait la cour: Je scay que les Romains, qui l'avoient en ostage, L'ont enfin renvoyé pour un plus digne ouvrage; Que ce don à sa mére étoit le prix fatal Dont leur Flaminius marchandoit Annibal; Que le roy par son ordre eust livré ce grand homme, S'il n'eust par le poison luy-mesme évité Rome, Et rompu par sa mort les spectacles pompeux Où l'effroy de son nom le destinoit chez eux. Par mon dernier combat je voyois réunie La Cappadoce entiére avec la Bythinie, Lors qu'à cette nouvelle, enflamé de couroux D'avoir perdu mon maistre et de craindre pour vous, J'ay laissé mon armée aux mains de Théagene Pour voler en ces lieux au secours de ma reine. Vous en aviez besoin, Madame, et je le voy, Puisque Flaminius obséde encor le roy; Si de son arrivée Annibal fut la cause, Luy mort, ce long sejour prétend quelqu'autre chose, Et je ne voy que vous qui le puisse arréter Pour aider à mon frère à vous persécuter. LAODICE.

Je ne veux point douter que sa vertu romaine N'embrasse avec chaleur l'intérest de la reine: Annibal, qu'elle vient de luy sacrifier, L'engage en sa querelle et m'en fait défier. Mais, Seigneur, jusqu'icy j'aurois tort de m'en plaindre, Et, quoy qu'il entreprenne, avez-vous lieu de craindre? Ma gloire et mon amour peuvent bien peu sur moy S'il faut vostre presence à soûtenir ma foy, Et si je puis tomber en cette frénésie

De préferer Attale au vainqueur de l'Asie, Attale, qu'en ostage ont nourry les Romains,
Ou plustost qu'en esclave ont façonné leurs mains, Sans luy rien mettre au cœur qu'une crainte servile
Qui tremble à voir un aigle et respecte un ædile!

Plutost, plutost la mort que mon esprit jaloux Forme des sentimens si peu dignes de vous! Je crains la violence, et non vostre foiblesse, Et si Rome une fois contre nous s'intéresse...

#### LAODICE.

Je suis reine, Seigneur, et Rome a beau tonner, Elle ny vostre roy n'ont rien à m'ordonner. Si de mes jeunes ans il est dépositaire, C'est pour exécuter les ordres de mon pére. Il m'a donnée à vous, et nul autre que moy N'a droit de l'en dédire et me choisir un roy. Par son ordre et le mien, la reine d'Arménie Est deue à l'héritier du roy de Bythinie, Et ne prendra jamais un cœur assez abjet Pour se laisser réduire à l'hymen d'un sujet. Mettez-vous en repos.

## NICOMEDE.

Et le puis-je, Madame, Vous voyant exposée aux fureurs d'une femme Qui, pouvant tout icy, se croira tout permis Pour se mettre en état de voir régner son fils? Il n'est rien de si saint qu'elle ne fasse enfraindre. Qui livroit Annibal pourra bien vous contraindre, Et sçaura vous garder mesme fidelité Qu'elle a gardée aux droits de l'hospitalité.

LAODICE.

Mais ceux de la nature ont-ils un privilége Qui vous asseure d'elle après ce sacrilége? Seigneur, vostre retour, loin de rompre ses coups, Vous expose vous-mesme, et m'expose après vous. Comme il est fait sans ordre, il passera pour crime, Et vous serez bientost la prémiére victime Que la mére et le fils, ne pouvant m'ébranler, Pour m'oster mon appuy se voudront immoler. Si j'ay besoin de vous de peur qu'on me contraigne, J'ay besoin que le roy, qu'elle-mesme vous craigne. Retournez à l'armée, et, pour me protéger, Montrez cent mille bras tous prests à me venger; Parlez la force en main et hors de leur atteinte. S'ils vous tiennent icy, tout est pour eux sans crainte, Et ne vous flatez point ny sur vostre grand cœur, Ny sur l'éclat d'un nom cent et cent fois vainqueur. Quelque haute valeur que puisse estre la vostre, Vous n'avez en ces lieux que deux bras comme un autre, Et, fussiez-vous du monde et l'amour et l'effroy, Quiconque entre au palais porte sa teste au roy. Je vous le dis encor, retournez à l'armée; Ne montrez à la cour que vostre renommée; Asseurez vostre sort pour asseurer le mien; Faites que l'on vous craigne, et je ne craindray rien. NICOMEDE.

Retourner à l'armée! Ah! sçachez que la reine La séme d'assassins achetez par sa haine; Deux s'y sont découverts, que j'améne avec moy, Afin de la convaincre et détromper le roy. Quoy qu'il soit son époux, il est encor mon pére, Et, quand il forcera la nature à se taire, Trois sceptres à son trosne attachez par mon bras Parleront au lieu d'elle, et ne se tairont pas. Que si nostre fortune, à ma perte animée, La prépare à la cour aussi bien qu'à l'armée, Dans ce péril égal qui me suit en tous lieux, M'envîrez-vous l'honneur de mourir à vos yeux?

#### LAODICE.

Non, je ne vous dy plus desormais que je tremble, Mais que, s'il faut périr, nous périrons ensemble.

Armons-nous de courage, et nous ferons trembler Ceux dont les laschetez pensent nous accabler. Le peuple icy vous aime et hait ces cœurs infames, Et c'est estre bien fort que régner sur tant d'ames. Mais vostre frère Attale adresse icy ses pas.

## NICOMEDE.

Il ne m'a jamais veu... Ne me découvrez pas.

## SCENE II.

## LAODICE, NICOMEDE, ATTALE.

#### ATTALE.

Quoy! Madame, toûjours un front inexorable! Ne pourray-je surprendre un regard favorable, Un regard desarmé de toutes ces rigueurs, Et tel qu'il est enfin quand il gagne les cœurs? Pour souveraine loy n'a que sa volonté:
Jugez après cela de vostre seureté!
La haine que pour vous elle a si naturelle
A mon occasion encor se renouvelle;
Vostre frére, son fils, depuis peu de retour...
NICOMEDE.

Je le sçay, ma princesse, et qu'il vous fait la cour; Je sçay que les Romains, qui l'avoient en ostage, L'ont enfin renvoyé pour un plus digne ouvrage; Que ce don à sa mére étoit le prix fatal Dont leur Flaminius marchandoit Annibal; Que le roy par son ordre eust livré ce grand homme, S'il n'eust par le poison luy-mesme évité Rome, Et rompu par sa mort les spectacles pompeux Où l'effroy de son nom le destinoit chez eux. Par mon dernier combat je voyois réunie La Cappadoce entiére avec la Bythinie, Lors qu'à cette nouvelle, enflamé de couroux D'avoir perdu mon maistre et de craindre pour vous, J'ay laissé mon armée aux mains de Théagene Pour voler en ces lieux au secours de ma reine. Vous en aviez besoin, Madame, et je le voy, Puisque Flaminius obséde encor le roy; Si de son arrivée Annibal fut la cause, Luy mort, ce long sejour prétend quelqu'autre chose, Et je ne voy que vous qui le puisse arréter Pour aider à mon frére à vous persécuter.

LAODICE.

Je ne veux point douter que sa vertu romaine N'embrasse avec chaleur l'intérest de la reine: Annibal, qu'elle vient de luy sacrifier, L'engage en sa querelle et m'en fait défier. Mais, Seigneur, jusqu'icy j'aurois tort de m'en plaindre, Et, quoy qu'il entreprenne, avez-vous lieu de craindre? Ma gloire et mon amour peuvent bien peu sur moy S'il faut vostre presence à soûtenir ma foy, Et si je puis tomber en cette frénésie

De préferer Attale au vainqueur de l'Asie,
Attale, qu'en ostage ont nourry les Romains,
Ou plustost qu'en esclave ont façonné leurs mains,
Sans luy rien mettre au cœur qu'une crainte servile
Qui tremble à voir un aigle et respecte un ædile!

NICOMEDE.

Plutost, plutost la mort que mon esprit jaloux Forme des sentimens si peu dignes de vous! Je crains la violence, et non vostre foiblesse, Et si Rome une fois contre nous s'intéresse...

#### LAODICE.

Je suis reine, Seigneur, et Rome a beau tonner, Elle ny vostre roy n'ont rien à m'ordonner. Si de mes jeunes ans il est dépositaire, C'est pour exécuter les ordres de mon pére. Il m'a donnée à vous, et nul autre que moy N'a droit de l'en dédire et me choisir un roy. Par son ordre et le mien, la reine d'Arménie Est deue à l'héritier du roy de Bythinie, Et ne prendra jamais un cœur assez abjet Pour se laisser réduire à l'hymen d'un sujet. Mettez-vous en repos.

NICOMEDE.

Et le puis-je, Madame, Vous voyant exposée aux fureurs d'une femme Qui, pouvant tout icy, se croira tout permis Pour se mettre en état de voir régner son fils?

Il n'est rien de si saint qu'elle ne fasse enfraindre. Qui livroit Annibal pourra bien vous contraindre, Et scaura vous garder mesme fidelité Qu'elle a gardée aux droits de l'hospitalité.

LAODICE.

Mais ceux de la nature ont-ils un privilége Qui vous asseure d'elle après ce sacrilége? Seigneur, vostre retour, loin de rompre ses coups, Vous expose vous-mesme, et m'expose après vous. Comme il est fait sans ordre, il passera pour crime, Et vous serez bientost la prémiére victime Que la mére et le fils, ne pouvant m'ébranler, Pour m'oster mon appuy se voudront immoler. Si i'ay besoin de vous de peur qu'on me contraigne, J'ay besoin que le roy, qu'elle-mesme vous craigne. Retournez à l'armée, et, pour me protéger, Montrez cent mille bras tous prests à me venger; Parlez la force en main et hors de leur atteinte. S'ils vous tiennent icy, tout est pour eux sans crainte, Et ne vous flatez point ny sur vostre grand cœur, Ny sur l'éclat d'un nom cent et cent fois vainqueur. Quelque haute valeur que puisse estre la vostre, Vous n'avez en ces lieux que deux bras comme un autre, Et, fussiez-vous du monde et l'amour et l'effroy, Quiconque entre au palais porte sa teste au roy. Je vous le dis encor, retournez à l'armée; Ne montrez à la cour que vostre renommée; Asseurez vostre sort pour asseurer le mien; Faites que l'on vous craigne, et je ne craindray rien. NICOMEDE.

Retourner à l'armée! Ah! sçachez que la reine La séme d'assassins achetez par sa haine;

Deux s'y sont découverts, que j'améne avec moy, Afin de la convaincre et détromper le roy. Quoy qu'il soit son époux, il est encor mon pére, Et, quand il forcera la nature à se taire, Trois sceptres à son trosne attachez par mon bras Parleront au lieu d'elle, et ne se tairont pas. Que si nostre fortune, à ma perte animée, La prépare à la cour aussi bien qu'à l'armée, Dans ce péril égal qui me suit en tous lieux, M'envîrez-vous l'honneur de mourir à vos yeux?

#### LAODICE.

Non, je ne vous dy plus desormais que je tremble, Mais que, s'il faut périr, nous périrons ensemble.

Armons-nous de courage, et nous ferons trembler Ceux dont les laschetez pensent nous accabler. Le peuple icy vous aime et hait ces cœurs infames, Et c'est estre bien fort que régner sur tant d'ames. Mais vostre frère Attale adresse icy ses pas.

## NICOMEDE.

Il ne m'a jamais veu... Ne me découvrez pas.

## SCENE II.

## LAODICE, NICOMEDE, ATTALE.

#### ATTALE.

Quoy! Madame, toûjours un front inexorable! Ne pourray-je surprendre un regard favorable, Un regard desarmé de toutes ces rigueurs, Et tel qu'il est enfin quand il gagne les cœurs?

#### LAODICE.

Si ce front est mal propre à m'acquérir le vostre, Quand j'en auray dessein, j'en sçauray prendre un autre. ATTALE.

Vous ne l'acquerrez point, puisqu'il est tout à vous.

LAODICE.

Je n'ay donc pas besoin d'un visage plus doux.
ATTALE.

Conservez-le, de grace, après l'avoir sceu prendre.

LAODICE.

C'est un bien mal acquis, que j'aime mieux vous rendre.

Vous l'estimez trop peu pour le vouloir garder.

Je vous estime trop pour vouloir rien farder: Vostre rang et le mien ne sçauroient le permettre. Pour garder vostre cœur, je n'ay pas où le mettre: La place est occupée, et je vous l'ay tant dit, Prince, que ce discours vous deust estre interdit. On le souffre d'abord, mais la suite importune.

ATTALE.

Que celuy qui l'occupe a de bonne fortune, Et que seroit heureux qui pourroit aujourd'huy Disputer cette place et l'emporter sur luy!

NICOMEDE.

La place à l'emporter coûteroit bien des testes!
Seigneur, ce conquérant garde bien ses conquestes,
Et l'on ignore encor, parmy ses ennemis,
L'art de reprendre un fort qu'une fois il a pris.
ATTALE.

Celuy-cy toutefois peut s'attaquer de sorte Que, tout vaillant qu'il est, il faudra qu'il en sorte. LAODICE.

Vous pourriez vous méprendre.

ATTALE.

Et si le roy le veut?

LAODICE.

Le roy, juste et prudent, ne veut que ce qu'il peut.

Attale.

Et que ne peut icy la grandeur souveraine? LAODICE.

Ne parlez pas si haut. S'il est roy, je suis reine, Et vers moy tout l'effort de son authorité N'agit que par priére et par civilité.

ATTALE.

Non, mais agir ainsi souvent, c'est beaucoup dire Aux reines comme vous qu'on voit dans son empire, Et, si ce n'est assez des priéres d'un roy, Rome, qui m'a nourry, vous parlera pour moy.

Rome, Seigneur?

ATTALE.

Ouy, Rome, en étes-vous en doute? NICOMEDE.

Seigneur, je crains pour vous qu'un Romain vous écoute; Et, si Rome sçavoit de quels feux vous bruslez, Bien loin de vous préter l'appuy dont vous parlez, Elle s'indigneroit de voir sa créature A l'éclat de son nom faire une telle injure, Et vous dégraderoit peut-estre dès demain Du tître glorieux de citoyen romain.

Vous l'a-t'elle donné pour mériter sa haine En le deshonorant par l'amour d'une reine?

Et ne sçavez-vous plus qu'il n'est princes ny rois

Qu'elle daigne égaler à ses moindres bourgeois? Pour avoir tant vécu chez ces cœurs magnanimes, Vous en avez bien-tost oublié les maximes. Reprenez un orgueil digne d'elle et de vous, Remplissez mieux un nom sous qui nous tremblons tous, Et, sans plus l'abaisser à cette ignominie D'idolatrer en vain la reine d'Arménie. Songez qu'il faut du moins, pour toucher vostre cœur, La fille d'un tribun ou celle d'un préteur; Que Rome vous permet cette haute alliance, Dont vous auroit exclu le defaut de naissance. Si l'honneur souverain de son adoption Ne vous authorisoit à tant d'ambition. Forcez, rompez, brisez de si honteuses chaisnes, Aux rois qu'elle méprise abandonnez les reines, Et concevez enfin des vœux plus élevez, Pour mériter les biens qui vous sont réservez.

ATTALE.

Si cet homme est à vous, imposez-luy silence, Madame, et retenez une telle insolence. Pour voir jusqu'à quel point elle pourroit aller, J'ay forcé ma colére à le laisser parler; Mais je crains qu'elle échape, et que, s'il continuë, Je ne m'obstine plus à tant de retenuë.

NICOMEDE.

Seigneur, si j'ay raison, qu'importe à qui je sois? Perd-elle de son prix pour emprunter ma voix? Vous-mesme, amour à part, je vous en fais arbitre.

Ce grand nom de Romain est un précieux tître, Et la reine et le roy l'ont assez acheté Pour ne se plaire pas à le voir rejetté, Puisqu'ils se sont privez, pour ce nom d'importance, Des charmantes douceurs d'élever vostre enfance. Dès l'âge de quatre ans, ils vous ont éloigné: Jugez si c'est pour voir ce tître dédaigné, Pour vous voir renoncer, par l'hymen d'une reine, A la part qu'ils avoient à la grandeur romaine! D'un si rare tresor l'un et l'autre jaloux...

#### ATTALE.

Madame, encor un coup, cet homme est-il à vous, Et pour vous divertir est-il si nécessaire Que vous ne luy puissiez ordonner de se taire?

#### LAODICE.

Puisqu'il vous a dépleu vous traitant de Romain, Je veux bien vous traiter de fils de souverain.

En cette qualité, vous devez reconnoistre Qu'un prince vostre aisné doit estre vostre maistre, Craindre de luy déplaire, et sçavoir que le sang Ne vous empesche pas de différer de rang, Luy garder le respect qu'exige sa naissance, Et, loin de luy voler son bien en son absence...

## ATTALE.

Si l'honneur d'estre à vous est maintenant son bien, Dites un mot, Madame, et ce sera le mien; Et si l'âge à mon rang fait quelque préjudice, Vous en corrigerez la fatale injustice. Mais, si je luy doy tant en fils de souverain, Permettez qu'une fois je vous parle en Romain.

Sçachez qu'il n'en est point que le Ciel n'ait fait naistre Pour commander aux rois et pour vivre sans maistre; Sçachez que mon amour est un noble projet Pour éviter l'affront de me voir son sujet; Sçachez...

#### LAODICE.

Je m'en doutois, Seigneur, que ma couronne Vous charmoit bien du moins autant que ma personne; Mais telle que je suis, et ma couronne et moy, Tout est à cet aisné qui sera vostre roy, Et, s'il étoit icy, peut-estre en sa présence Vous penseriez deux fois à luy faire une offense.

#### ATTALE.

Que ne puis-je l'y voir! Mon courage amoureux...

NICOMEDE.

Faites quelques souhaits qui soient moins dangereux, Seigneur; s'il les sçavoit, il pourroit bien luy-mesme Venir d'un tel amour venger l'objet qu'il aime.

#### ATTALE.

Insolent! est-ce enfin le respect qui m'est dû? NICOMEDE.

Je ne sçay de nous deux, Seigneur, qui l'a perdu.

## ATTALE.

Peux-tu bien me connoistre et tenir ce langage?

NICOMEDE.

Je sçais à qui je parle, et c'est mon avantage Que, n'étant point connu, Prince, vous ne sçavez Si je vous doy respect ou si vous m'en devez.

#### ATTALE.

Ah! Madame, souffrez que ma juste colére...

## LAODICE.

Consultez-en, Seigneur, la reine vostre mére... Elle entre.

## SCENE III.

# NICOMEDE, ARSINOÉ, LAODICE, ATTALE. CLEONE.

NICOMEDE.

Instruisez mieux le prince vostre fils, Madame, et dites-luy, de grace, qui je suis. Faute de me connoistre, il s'emporte, il s'égare, Et ce desordre est mal dans une ame si rare. J'en ay pitié.

Arsinoé.

Seigneur, vous étes donc icy?
NICOMEDE.

Ouy, Madame, j'y suis, et Métrobate aussi.

Métrobate! ah! le traistre!

NICOMEDE.

Il n'a rien dit, Madame,

Qui vous doive jetter aucun trouble dans l'ame.

Arsinoé.

Mais qui cause, Seigneur, ce retour surprenant? Et vostre armée?

NICOMEDE.

Elle est sous un bon lieutenant, Et, quant à mon retour, peu de chose le presse.

J'avois icy laissé mon maistre et ma maîtresse: Vous m'avez osté l'un, vous, dy-je, ou les Romains, Et je viens sauver l'autre et d'eux et de vos mains.

Arsinoé.

C'est ce qui vous améne?

NICOMEDE.

Ouy, Madame, et j'espére

Que vous m'y servirez auprès du roy mon pére.

Arsinoé.

Je vous y serviray comme vous l'espérez.

NICOMEDE.

De vostre bon vouloir nous sommes asseurez.

Arsinoé.

Il ne tiendra qu'au roy qu'aux effets je ne passe. NICOMEDE.

Vous voulez à tous deux nous faire cette grace?

Arsinoé.

Tenez-vous asseuré que je n'oublîray rien. Nicomede.

Je connoy vostre cœur, ne doutez pas du mien.
ATTALE.

Madame, c'est donc là le prince Nicomède?

Nicomede.

Ouy, c'est moy, qui viens voir s'il faut que je vous céde. Attale.

Ah! Seigneur, excusez si, vous connoissant mal...
NICOMEDE.

Prince, faites-moy voir un plus digne rival.
Si vous aviez dessein d'attaquer, cette place,
Ne vous départez point d'une si noble audace;
Mais, comme à son secours je n'améne que moy,
Ne la menacez plus de Rome ny du roy.
Je la défendray seul, attaquez-la de mesme,
Avec tous les respects qu'on doit au diadème.
Je veux bien mettre à part, avec le nom d'aisné,
Le rang de vostre maistre, où je suis destiné,
Et nous verrons ainsi qui fait mieux un brave homme,



## ACTE II

## SCENE PREMIERE.

PRUSIAS, ARASPE.

PRUSIAS.

PRUSIAS.

ARASPE.

ARASPE.

Sire, vous auriez tort d'en prendre aucun soucy, Et la haute vertu du prince Nicoméde Pour ce qu'on peut en craindre est un puissant reméde. Mais tout autre que luy devroit estre suspect: Un retour si soudain manque un peu de respect, Et donne lieu d'entrer en quelque défiance Des secrettes raisons de tant d'impatience.

#### PRUSIAS.

Je ne les voy que trop, et sa témérité
N'est qu'un pur attentat sur mon authorité;
Il n'en veut plus dépendre, et croit que ses conquestes
Au dessus de son bras ne laissent point de testes,
Qu'il est luy seul sa régle, et que sans se trahir
Des héros tels que luy ne sçauroient obeïr.

Je crains qu'à la vertu par les Romains instruit, De ce que je prépare il ne m'oste le fruit, Et ne conçoive mal qu'il n'est fourbe ny crime Qu'un trosne acquis par là ne rende legitime.

J'aurois creu les Romains un peu moins scrupuleux, Et la mort d'Annibal m'eust fait mal juger d'eux. Arsinof.

Ne leur impute pas une telle injustice: Un Romain seul l'a faite, et par mon artifice. Rome l'eust laissé vivre, et sa légalité N'eust point forcé les loix de l'hospitalité. Scavante à ses dépens de ce qu'il scavoit faire, Elle le souffroit mal auprès d'un adversaire: Mais, quoy que par ce triste et prudent souvenir De chez Antiochus elle l'ait fait bannir, Elle auroit veu couler sans crainte et sans envie Chez un prince allié les restés de sa vie. Le seul Flaminius, trop piqué de l'affront Que son pére défait luy laisse sur le front (Car je croy que tu sçais que, quand l'aigle romaine Vit choir ses légions aux bords de Trasimène, Flaminius son pére en étoit général, Et qu'il y tomba mort de la main d'Annibal); Ce fils donc, qu'a pressé la soif de sa vengeance. S'est aisément rendu de mon intelligence. L'espoir d'en voir l'objet entre ses mains remis A pratiqué par luy le retour de mon fils; Par luy j'ay jetté Rome en haute jalousie De ce que Nicoméde a conquis dans l'Asie, Et de voir Laodice unir tous ses Etats. Par l'hymen de ce prince, à ceux de Prusias :

Qu'il ne force en son cœur la nature à se taire. Qui se lasse d'un roy peut se lasser d'un pére, Mille exemples sanglants nous peuvent l'enseigner: Il n'est rien qui ne céde à l'ardeur de régner, Et, depuis qu'une fois elle nous inquiéte, La nature est aveugle et la vertu muette.

Te le diray-je, Araspe? il m'a trop bien servy; Augmentant mon pouvoir, il me l'a tout ravy: Il n'est plus mon sujet qu'autant qu'il le veut estre, Et qui me fait régner en effet est mon maistre. Pour paroistre à mes yeux, son mérite est trop grand: On n'aime point à voir ceux à qui l'on doit tant. Tout ce qu'il a fait parle au moment qu'il m'approche, Et sa seule présence est un secret reproche: Elle me dit toûjours qu'il m'a fait trois fois roy, Que je tiens plus de luy qu'il ne tiendra de moy, Et que, si je luy laisse un jour une couronne, Ma teste en porte trois que sa valeur me donne. J'en rougis dans mon ame, et ma confusion, Qui renouvelle et croist à chaque occasion, Sans cesse offre à mes yeux cette veuë importune Que qui m'en donne trois peut bien m'en oster une, Qu'il n'a qu'à l'entreprendre et peut tout ce qu'il veut. Juge, Araspe, où j'en suis, s'il veut tout ce qu'il peut.

Pour tout autre que luy je sçay comme s'explique La régle de la vraye et saine politique.

Aussi-tost qu'un sujet s'est rendu trop puissant, Encor qu'il soit sans crime, il n'est pas innocent. On n'attend point alors qu'il s'ose tout permettre: C'est un crime d'Etat que d'en pouvoir commettre, Et qui sçait bien régner l'empesche prudemment

3

Je n'en veux pas, Cléone, au sceptre d'Arménie;
Je cherche à m'asseurer celuy de Bythinie,
Et si ce diadème une fois est à nous,
Que cette reine après se choisisse un époux.
Je ne la vay presser que pour la voir rebelle,
Que pour aigrir les cœurs de son amant et d'elle.
Le roy, que le Romain poussera vivement,
De peur d'offenser Rome, agira chaudement;
Et ce prince, piqué d'une juste colére,
S'emportera sans doute et bravera son pére.
S'il est prompt et bouillant, le roy ne l'est pas moins,
Et, comme à l'échauffer j'appliqueray mes soins,
Pour peu qu'à de tels coups cet amant soit sensible,
Mon entreprise est seure et sa perte infaillible.

Voilà mon cœur ouvert et tout ce qu'il prétend.

Mais dans mon cabinet Flaminius m'attend.

Allons, et garde bien le secret de la reine.

CLEONE.

Vous me connoissez trop pour vous en mettre en peine.





## ACTE II

## SCENE PREMIERE.

PRUSIAS, ARASPE.

PRUSIAS.

PRUSIAS.

ARASPE.

Sire, vous auriez tort d'en prendre aucun soucy, Et la haute vertu du prince Nicoméde Pour ce qu'on peut en craindre est un puissant reméde. Mais tout autre que luy devroit estre suspect: Un retour si soudain manque un peu de respect, Et donne lieu d'entrer en quelque défiance Des secrettes raisons de tant d'impatience.

#### PRUSIAS.

Je ne les voy que trop, et sa témérité
N'est qu'un pur attentat sur mon authorité;
Il n'en veut plus dépendre, et croit que ses conquestes
Au dessus de son bras ne laissent point de testes,
Qu'il est luy seul sa régle, et que sans se trahir
Des héros tels que luy ne sçauroient obeïr.

#### ARASPE.

C'est d'ordinaire ainsi que ses pareils agissent. A suivre leur devoir leurs hauts faits se ternissent. Et ces grands cœurs, enflez du bruit de leurs combats, Souverains dans l'armée et parmy leurs soldats, Font du commandement une douce habitude. Pour qui l'obeïssance est un métier bien rude.

PRUSIAS.

Dy tout, Araspe, dy que le nom de sujet Réduit toute leur gloire en un rang trop abjet; Que, bien que leur naissance au trosne les destine, Si son ordre est trop lent, leur grand cœur s'en mutine; Qu'un pére garde trop un bien qui leur est dû, Et qui perd de son prix étant trop attendu; Qu'on voit naistre de là mille sourdes pratiques Dans le gros de son peuple et dans ses domestiques, Et que, si l'on ne va jusqu'à trancher le cours De son régne ennuyeux et de ses tristes jours, Du moins une insolente et fausse obéissance, Luy laissant un vain tître, usurpe sa puissance.

#### ARASPE.

C'est ce que de tout autre il faudroit redouter, Seigneur, et qu'en tout autre il faudroit arréter. Mais ce n'est pas pour vous un avis nécessaire: Le prince est vertüeux, et vous étes bon pére.

#### PRUSIAS.

Si je n'étois bon pére, il seroit criminel; Il doit son innocence à l'amour paternel, C'est luy seul qui l'excuse et qui le justifie, Ou luy seul qui me trompe et qui me sacrifie : Car je doy craindre enfin que sa haute vertu Contre l'ambition n'ait en vain combatu:

Qu'il ne force en son cœur la nature à se taire. Qui se lasse d'un roy peut se lasser d'un pére, Mille exemples sanglants nous peuvent l'enseigner: Il n'est rien qui ne céde à l'ardeur de régner, Et, depuis qu'une fois elle nous inquiéte, La nature est aveugle et la vertu muette.

Te le diray-je, Araspe? il m'a trop bien servy; Augmentant mon pouvoir, il me l'a tout ravy: Il n'est plus mon sujet qu'autant qu'il le veut estre, Et qui me fait régner en effet est mon maistre. Pour paroistre à mes yeux, son mérite est trop grand: On n'aime point à voir ceux à qui l'on doit tant. Tout ce qu'il a fait parle au moment qu'il m'approche, Et sa seule présence est un secret reproche : Elle me dit toûjours qu'il m'a fait trois fois roy, Que je tiens plus de luy qu'il ne tiendra de moy, Et que, si je luy laisse un jour une couronne, Ma teste en porte trois que sa valeur me donne. J'en rougis dans mon ame, et ma confusion, Qui renouvelle et croist à chaque occasion, Sans cesse offre à mes yeux cette veuë importune Que qui m'en donne trois peut bien m'en oster une, Qu'il n'a qu'à l'entreprendre et peut tout ce qu'il veut. Juge, Araspe, où j'en suis, s'il veut tout ce qu'il peut. ARASPE.

Pour tout autre que luy je sçay comme s'explique La régle de la vraye et saine politique.

Aussi-tost qu'un sujet s'est rendu trop puissant, Encor qu'il soit sans crime, il n'est pas innocent. On n'attend point alors qu'il s'ose tout permettre: C'est un crime d'Etat que d'en pouvoir commettre, Et qui sçait bien régner l'empesche prudemment De meriter un juste et plus grand châtiment, Et prévient, par un ordre à tous deux salutaire, Ou les maux qu'il prépare ou ceux qu'il pourrait faire. Mais, Seigneur, pour le prince, il a trop de vertu, Je vous l'ay déja dit.

PRUSIAS.

Et m'en répondras-tu? Me seras-tu garand de ce qu'il pourra faire Pour venger Annibal ou pour perdre son frére? Et le prens-tu pour homme à voir d'un œil égal Et l'amour de son frère et la mort d'Annibal? Non, ne nous flatons point, il court à sa vengeance; Il en a le prétexte, il en a la puissance; Il est l'astre naissant qu'adorent mes Etats, Il est le dieu du peuple et celuy des soldats. Seur de ceux-cy, sans doute il vient soûlever l'autre, Fondre avec son pouvoir sur le reste du nostre. Mais ce peu qui m'en reste, encor que languissant, N'est pas peut-estre encor tout à fait impuissant. Je veux bien toutefois agir avec adresse, Joindre beaucoup d'honneur à bien peu de rudesse, Le chasser avec gloire, et mesler doucement Le prix de son mérite à mon ressentiment; Mais, s'il ne m'obéit, ou s'il ose s'en plaindre, Quoy qu'il ait fait pour moy, quoy que j'en voye à craindre, Deussay-je voir par là tout l'Etat hazardé...

ARASPE.

Il vient.

## SCENE II.

## PRUSIAS, NICOMEDE, ARASPE.

PRUSIAS.

Vous voilà, prince! et qui vous a mandé? NICOMEDE.

La seule ambition de pouvoir en personne
Mettre à vos pieds, Seigneur, encor une couronne,
De joüir de l'honneur de vos embrassemens
Et d'estre le témoin de vos contentemens.
Après la Cappadoce, heureusement unie
Aux royaumes du Pont et de la Bythinie,
Je viens remercier et mon pére et mon roy
D'avoir eu la bonté de s'y servir de moy,
D'avoir choisi mon bras pour une telle gloire
Et fait tomber sur moy l'honneur de sa victoire.

PRUSIAS.

Vous pouviez vous passer de mes embrassemens, Me faire par écrit de tels remercîmens, Et vous ne deviez pas enveloper d'un crime Ce que vostre victoire ajouste à vostre estime. Abandonner mon camp en est un capital, Inexcusable en tous, et plus au général; Et tout autre que vous, malgré cette conqueste, Revenant sans mon ordre, eust payé de sa teste.

J'ay failly, je l'avoue, et mon cœur imprudent A trop creu les transports d'un desir trop ardent : L'amour que j'ay pour vous a commis cette offense, Luy seul à mon devoir fait cette violence.
Si le bien de vous voir m'étoit moins précieux,
Je serois innocent, mais si loin de vos yeux
Que j'aime mieux, Seigneur, en perdre un peu d'estime,
Et qu'un bonheur si grand me coûte un petit crime,
Qui ne craindra jamais la plus sévére loy,
Si l'amour juge en vous ce qu'il a fait en moy.

PRUSIAS.

La plus mauvaise excuse est assez pour un pére, Et sous le nom d'un fils toute faute est legére. Je ne veux voir en vous que mon unique appuy.

Recevez tout l'honneur qu'on vous doit aujourd'huy. L'ambassadeur romain me demande audience, Il verra ce qu'en vous je prens de confiance; Vous l'écouterez, prince, et répondrez pour moy. Vous étes aussi-bien le véritable roy, Je n'en suis plus que l'ombre, et l'âge ne m'en laisse Qu'un vain tître d'honneur qu'on rend à ma vieillesse; Je n'ay plus que deux jours peut-estre à le garder. L'intérest de l'Etat vous doit seul regarder. Prenez-en aujourd'huy la marque la plus haute; Mais gardez-vous aussi d'oublier vostre faute, Et, comme elle fait bréche au pouvoir souverain, Pour la bien réparer retournez dès demain. Remettez en éclat la puissance absoluë, Attendez-la de moy, comme je l'ai receuë, Inviolable, entiére, et n'authorisez pas De plus méchans que vous à la mettre plus bas. Le peuple qui vous voit, la cour qui vous contemple, Vous désobéïroient sur vostre propre exemple. Donnez-leur-en un autre, et montrez à leurs yeux Que nos prémiers sujets obéïssent le mieux.

#### NICOMEDE.

J'obéïray, Seigneur, et plûtost qu'on ne pense, Mais je demande un prix de mon obéïssance. La reine d'Arménie est deuë à ses États, Et j'en voy les chemins ouverts par nos combats; Il est temps qu'en son ciel cet astre aille reluire: De grace, accordez-moy l'honneur de l'y conduire.

Il n'apartient qu'à vous, et cet illustre employ Demande un roy luy-mesme, ou l'heritier d'un roy; Mais, pour la renvoyer jusqu'en son Arménie, Vous sçavez qu'il y faut quelque cérémonie. Tandis que je feray préparer son départ, Vous irez dans mon camp l'attendre de ma part.

#### NICOMEDE.

Elle est preste à partir, sans plus grand équipage.
PRUSIAS.

Je n'ay garde à son rang de faire un tel outrage. Mais l'ambassadeur entre, il le faut écouter, Puis nous verrons quel ordre on y doit apporter.

## SCENE III.

# PRUSIAS, NICOMEDE, FLAMINIUS, ARASPE

#### FLAMINIUS.

Sur le point de partir, Rome, Seigneur, me mande Que je vous fasse encor pour elle une demande. Elle a nourry vint ans un prince vostre fils, Et vous pouvez juger les soins qu'elle en a pris Par les hautes vertus et les illustres marques Qui font briller en luy le sang de vos monarques. Sur tout il est instruit en l'art de bien régner: C'est à vous de le croire et de le témoigner. Si vous faites état de cette nourriture, Donnez ordre qu'il régne, elle vous en conjure, Et vous offenseriez l'estime qu'elle en fait Si vous le laissiez vivre et mourir en sujet. Faites donc aujourd'huy que je luy puisse dire Où vous luy destinez un souverain empire.

#### PRUSIAS.

Les soins qu'ont pris de luy le peuple et le sénat Ne trouveront en moy jamais un pére ingrat. Je croy que, pour régner, il en a les mérites, Et n'en veux point douter après ce que vous dites; Mais vous voyez, Seigneur, le prince son aisné, Dont le bras généreux trois fois m'a couronné; Il ne fait que sortir encor d'une victoire, Et pour tant de hauts faits je luy dois quelque gloire: Souffrez qu'il ait l'honneur de répondre pour moy.

#### NICOMEDE.

Seigneur, c'est à vous seul de faire Attale roy.

## PRUSIAS.

C'est vostre intérest seul que sa demande touche.

## NICOMEDE.

Le vostre toutesois m'ouvrira seul la bouche. Dequoy se mesle Rome, et d'où prend le sénat, Vous vivant, vous regnant, ce droit sur vostre Etat? Vivez, régnez, Seigneur, jusqu'à la sépulture, Et laissez faire après ou Rome ou la nature. PRUSIAS.

Pour de pareils amis il faut se faire effort.
NICOMEDE.

Qui partage vos biens aspire à vostre mort. Et de pareils amis, en bonne politique... PRUSIAS.

Ah! ne me brouillez point avec la République, Portez plus de respect à de tels alliez.

NICOMEDE.

Je ne puis voir sous eux les rois humiliez, Et, quel que soit ce fils que Rome vous renvoye, Seigneur, je luy rendrois son présent avec joye; S'il est si bien instruit en l'art de commander, C'est un rare trésor qu'elle devroit garder, Et conserver chez soy sa chere nourriture Ou pour le consulat ou pour la dictature.

FLAMINIUS.

Seigneur, dans ce discours qui nous traite si mal, Vous voyez un effet des leçons d'Annibal; Ce perfide ennemy de la grandeur romaine N'en a mis en son cœur que mépris et que haine.

NICOMEDE.

Non, mais il m'a sur tout laissé ferme en ce point D'estimer beaucoup Rome et ne la craindre point. On me croit son disciple, et je le tiens à gloire, Et, quand Flaminius attaque sa mémoire, Il doit sçavoir qu'un jour il me fera raison D'avoir réduit mon maistre au secours du poison, Et n'oublier jamais qu'autrefois ce grand homme

FLAMINIUS.

Commença par son pére à triompher de Rome.

Ah! c'est trop m'outrager!

NICOMEDE.

N'outragez plus les morts. PRUSIAS.

Et vous, ne cherchez point à former de discords; Parlez, et nettement, sur ce qu'il me propose. NICOMEDE.

Et bien! s'il est besoin de répondre autre chose, Attale doit régner, Rome l'a résolu, Et, puisqu'elle a par tout un pouvoir absolu, C'est aux roys d'obéir alors qu'elle commande.

Attale a le cœur grand, l'esprit grand, l'ame grande, Et toutes les grandeurs dont se fait un grand roy. Mais c'est trop que d'en croire un Romain sur sa foy; Par quelque grand effet voyons s'il en est digne, S'il a cette vertu, cette valeur insigne: Donnez-luy vostre armée, et voyons ces grands coups; Qu'il en fasse pour luy ce que j'ai fait pour vous; Qu'il régne avec éclat sur sa propre conqueste, Et que de sa victoire il couronne sa teste. Je luy préte mon bras, et veux dès maintenant, S'il daigne s'en servir, estre son lieutenant. L'exemple des Romains m'authorise à le faire, Le fameux Scipion le fut bien de son frère, Et lors qu'Antiochus fut par eux détrosné, Sous les loix du plus jeune on vit marcher l'aisné. Les bords de l'Hellespont, ceux de la mer Ægée, Les restes de l'Asie à nos costez rangée, Offrent une matière à son ambition...

## FLAMINIUS.

Rome prend tout ce reste en sa protection, Et vous n'y pouvez plus étendre vos conquestes Sans attirer sur vous d'effroyables tempestes.

#### NICOMEDE.

J'ignore sur ce point les volontez du roy, Mais peut-estre qu'un jour je dépendray de moy, Et nous verrons alors l'effet de ces menaces.

Vous pouvez cependant faire munir ces places, Préparer un obstacle à mes nouveaux desseins, Disposer de bonne heure un secours de Romains, Et, si Flaminius en est le capitaine, Nous pourrons lui trouver un lac de Trasiméne.

#### PRUSIAS.

Prince, vous abusez trop tost de ma bonté: Le rang d'ambassadeur doit estre respecté, Et l'honneur souverain qu'icy je vous défére... NICOMEDE.

Ou laissez-moy parler, Sire, ou faites-moy taire.

Je ne sçay point répondre autrement pour un roy

A qui dessus son trosne on veut faire la loy.

PRUSIAS.

Vous m'offensez moy-mesme en parlant de la sorte, Et vous devez dompter l'ardeur qui vous emporte. NICOMEDE.

Quoy! je verray, Seigneur, qu'on borne vos Etats,
Qu'au milieu de ma course on m'arreste le bras,
Que de vous menacer on a mesme l'audace,
Et je ne rendray point menace pour menace,
Et je remerciray qui me dit hautement
Qu'il ne m'est plus permis de vaincre impunément?
PRUSIAS, à Flaminius.

Seigneur, vous pardonnez aux chaleurs de son âge; Le temps et la raison pourront le rendre sage. NICOMEDE.

La raison et le temps m'ouvrent assez les yeux,

Et l'âge ne fera que me les ouvrir mieux. Si j'avois jusqu'icy vécu comme ce frére, Avec une vertu qui fust imaginaire (Car je l'appelle ainsi quand elle est sans effets, Et l'admiration de tant d'hommes parfaits Dont il a veu dans Rome éclater le mérite N'est pas grande vertu, si l'on ne les imite): Si j'avois donc vécu dans ce mesme repos Qu'il a vescu dans Rome auprès de ces héros, Elle me laisseroit la Bythinie entiére, Telle que de tout temps l'aisné la tient d'un pére, Et s'empresseroit moins à le faire régner, Si vos armes sous moy n'avoient sceu rien gagner. Mais, parce qu'elle voit avec la Bythinie Par trois sceptres conquis trop de puissance unie, Il faut la diviser, et dans ce beau projet Ce prince est trop bien né pour vivre mon sujet! Puisqu'il peut la servir à me faire descendre, Il a plus de vertu que n'en eut Alexandre, Et je luy doy quitter, pour le mettre en mon rang, Le bien de mes ayeux ou le prix de mon sang. Graces aux immortels, l'effort de mon courage Et ma grandeur future ont mis Rome en ombrage: Vous pouvez l'en guérir, Seigneur, et promptement; Mais n'exigez d'un fils aucun consentement : Le maistre qui prit soin d'instruire ma jeunesse Ne m'a jamais appris à faire une bassesse.

# FLAMINIUS.

A ce que je puis voir, vous avez combatu, Prince, par intérest plûtost que par vertu. Les plus rares exploits que vous ayez pû faire N'ont jetté qu'un dépost sur la teste d'un pére, Il n'est que gardien de leur illustre prix,
Et ce n'est que pour vous que vous avez conquis,
Puisque cette grandeur à son trosne attachée
Sur nul autre que vous ne peut estre épanchée.
Certes, je vous croyois un peu plus généreux.
Quand les Romains le sont, ils ne font rien pour eux.
Scipion, dont tantost vous vantiez le courage,
Ne vouloit point régner sur les murs de Carthage,
Et, de tout ce qu'il fit pour l'empire romain,
Il n'en eut que la gloire et le nom d'Africain.
Mais on ne voit qu'à Rome une vertu si pure,
Le reste de la terre est d'une autre nature.

Quant aux raisons d'Etat qui vous font concevoir Que nous craignons en vous l'union du pouvoir, Si vous en consultiez des testes bien sensées, Elles vous deferoient de ces belles pensées. Par respect pour le roy je ne dy rien de plus. Prenez quelque loisir de resver là dessus, Laissez moins de fumée à vos feux militaires, Et vous pourrez avoir des visions plus claires.

NICOMEDE.

Le temps pourra donner quelque décision Si la pensée est belle ou si c'est vision. Cependant...

# FLAMINICS.

Cependant, si vous trouvez des charmes A pousser plus avant la gloire de vos armes, Nous ne la bornons point; mais, comme il est permis Contre qui que ce soit de servir ses amis, Si vous ne le sçavez, je veux bien vous l'apprendre, Et vous en donne avis pour ne vous pas surprendre. Au reste, soyez seur que vous posséderez

Tout ce qu'en vostre cœur déja vous dévorez, Le Pont sera pour vous, avec la Galatie, Avec la Cappadoce, avec la Bythinie. Ce bien de vos ayeux, ces prix de vostre sang, Ne mettront point Attale en vostre illustre rang, Et, puisque leur partage est pour vous un supplice, Rome n'a pas dessein de vous faire injustice; Ce prince régnera sans rien prendre sur vous.

# (A Prusias.)

La reine d'Arménie a besoin d'un époux, Seigneur, l'occasion ne peut estre plus belle: Elle vit sous vos loix, et vous disposez d'elle. NICOMEDE.

Voilà le vray secret de faire Attale roy, Comme vous l'avez dit, sans rien prendre sur moy. La piéce est délicate, et ceux qui l'ont tissuë A de si longs détours font une digne issue.

Je n'y répons qu'un mot, étant sans intérest.

Traitez cette princesse en reine, comme elle est; Ne touchez point en elle aux droits du diadème. Ou pour les maintenir je périray moy-mesme. Je vous en donne avis, et que jamais les rois, Pour vivre en nos Etats, ne vivent sous nos loix, Qu'elle seule en ces lieux d'elle-mesme dispose.

# PRUSIAS.

N'avez-vous, Nicoméde, à luy dire autre chose? NICOMEDE.

Non, Seigneur, si ce n'est que la reine, après tout, Sçachant ce que je puis, me pousse trop à bout.

## PRUSIAS.

Contre elle dans ma cour que peut vostre insolence?

#### NICOMEDE.

Rien du tout, que garder ou rompre le silence. Une seconde fois avisez, s'il vous plaist, A traiter Laodice en reine comme elle est; C'est moy qui vous en prie.

# SCENE IV.

# PRUSIAS, FLAMINIUS, ARASPE.

#### FLAMINIUS.

Et quoy! toûjours obstacle? Prusias.

De la part d'un amant ce n'est pas grand miracle. Cet orgueilleux esprit, enflé de ses succès, Pense bien de son cœur nous empescher l'accès; Mais il faut que chacun suive sa destinée. L'amour entre les rois ne fait pas l'hyménée, Et les raisons d'Etat, plus fortes que ses nœuds, Trouvent bien les moyens d'en éteindre les feux. FLAMINIUS.

# Comme elle a de l'amour, elle aura du caprice. PRUSIAS.

Non, non, je vous répons, Seigneur, de Laodice; Mais enfin elle est reine, et cette qualité Semble exiger de nous quelque civilité.

J'ay sur elle, après tout, une puissance entière; Mais j'aime à la cacher sous le nom de prière.

Rendons-luy donc visite, et, comme ambassadeur Proposez cet hymen vous-mesme à sa grandeur Corneille, IV.

#### NICOMEDE

210

Je seconderay Rome et veux vous introduire. Puisqu'elle est en nos mains, l'amour ne vous peut nuire. Allons de sa réponse à vostre compliment Prendre l'occasion de parler hautement.





# ACTE III

# SCENE PREMIERE.

# PRUSIAS, FLAMINIUS, LAODICE.

#### PRUSIAS.

REINE, puisque ce tître a pour vous tant de charmes, Sa perte vous devroit donner quelques alarmes. Qui tranche trop du roy ne régne pas longtemps.

J'observeray, Seigneur, ces avis importans, Et, si jamais je régne, on verra la pratique D'une si salutaire et noble politique.

PRUSIAS.

Vous vous mettez fort mal au chemin de régner.

LAODICE.

Seigneur, si je m'égare, on peut me l'enseigner. PRUSIAS.

Vous méprisez trop Rome, et vous devriez faire Plus d'estime d'un roy qui vous tient lieu de pére. LAODICE.

Vous verriez qu'à tous deux je rends ce que je doy, Si vous vouliez mieux voir ce que c'est qu'estre roy.

Recevoir ambassade en qualité de reine. Ce seroit à vos yeux faire la souveraine, Entreprendre sur vous, et dedans vostre Etat Sur vostre authorité commettre un attentat. Je la refuse donc, Seigneur, et me dénie L'honneur qui ne m'est dû que dans mon Arménie. C'est là que, sur mon trosne, avec plus de splendeur Je puis honorer Rome en son ambassadeur, Faire réponse en reine, et comme le mérite Et de qui l'on me parle et qui m'en sollicite. Icy c'est un métier que je n'entens pas bien, Car hors de l'Arménie enfin je ne suis rien, Et ce grand nom de reine ailleurs ne m'authorise Qu'à n'y voir point de trosne à qui je sois soûmise, A vivre indépendante, et n'avoir en tous lieux Pour souverains que moy, la raison et les dieux.

#### PRUSIAS.

Ces dieux vos souverains, et le roy vostre pére, De leur pouvoir sur vous m'ont fait dépositaire, Et vous pourrez peut-estre apprendre une autre fois Ce que c'est en tous lieux que la raison des rois. Pour en faire l'épreuve allons en Arménie, Je vay vous y remettre en bonne compagnie; Partons, et dès demain, puisque vous le voulez, Préparez-vous à voir vos païs désolez, Préparez-vous à voir par toute vostre terre Ce qu'ont de plus affreux les fureurs de la guerre, Des montagnes de morts, des rivieres de sang.

#### LAODICE.

Je perdray mes Etats et garderay mon rang, Et ces vastes malheurs où mon orgueil me jette Me feront vostre esclave, et non vostre sujette; Ma vie est en vos mains, mais non ma dignité.

#### PRUSIAS.

Nous ferons bien changer ce courage indompté; Et quand vos yeux, frapez de toutes ces miséres, Verront Attale assis au trosne de vos péres, Alors peut-estre, alors, vous le prîrez en vain Que pour y remonter il vous donne la main.

#### LAODICE.

Si jamais jusque-là vostre guerre m'engage, Je seray bien changée et d'ame et de courage. Mais peut-estre, Seigneur, vous n'irez pas si loin: Les dieux de ma fortune auront un peu de soin, Ils vous inspireront, ou trouveront un homme Contre tant de héros que vous prétera Rome.

#### PRUSIAS.

Sur un présomptueux vous fondez vostre appuy; Mais il court à sa perte, et vous traisne avec luy.

Pensez-y bien, Madame, et faites-vous justice, Choisissez d'estre reine ou d'estre Laodice, Et, pour dernier avis que vous aurez de moy, Si vous voulez régner, faites Attale roy. Adieu.

# SCENE II.

FLAMINIUS, LAODICE.

FLAMINIUS.

Madame, enfin une vertu parfaite...

#### LAODICE.

Suivez le roy, Seigneur, vostre ambassade est faite. Et je vous dis encor, pour ne vous point flater, Qu'icy je ne la doy ny la veux écouter.

FLAMINIUS.

Et je vous parle aussi, dans ce péril extrème, Moins en ambassadeur qu'en homme qui vous aime, Et qui, touché du sort que vous vous préparez, Tasche à rompre le cours des maux où vous courez.

J'ose donc, comme amy, vous dire en confidence Qu'une vertu parfaite a besoin de prudence, Et doit considérer pour son propre intérest Et les temps où l'on vit et les lieux où l'on est. La grandeur de courage en une ame royale N'est sans cette vertu qu'une vertu brutale, Que son mérite aveugle et qu'un faux jour d'honneur Jette en un tel divorce avec le vray bonheur, Qu'elle mesme se livre à ce qu'elle doit craindre, Ne se fait admirer que pour se faire plaindre, Que pour nous pouvoir dire, après un grand soûpir, « J'avois droit de régner, et n'ay sceu m'en servir. » Vous irritez un roy dont vous voyez l'armée Nombreuse, obéïssante, à vaincre accoûtumée; Vous étes en ses mains, vous vivez dans sa cour.

## LAODICE.

Je ne sçay si l'honneur eut jamais un faux jour, Seigneur, mais je veux bien vous répondre en amie.

Ma prudence n'est pas tout à fait endormie, Et, sans examiner par quel destin jaloux La grandeur de courage est si mal avec vous, Je veux vous faire voir que celle que j'étale N'est pas tant qu'il vous semble une vertu brutale; Que, si j'ay droit au trosne, elle s'en veut servir, Et sçait bien repousser qui me le veut rayir.

Je voy sur la frontière une puissante armée, Comme vous l'avez dit, à vaincre accoûtumée, Mais par quelle conduite et sous quel général? Le roy, s'il s'en fait fort, pourroit s'en trouver mal, Et, s'il vouloit passer de son païs au nostre, Je luy conseillerois de s'asseurer d'une autre. Mais je vy dans sa cour, je suis dans ses Etats, Et j'ay peu de raison de ne le craindre pas. Seigneur, dans sa cour mesme, et hors de l'Arménie, La vertu trouve appuy contre la tyrannie. Tout son peuple a des yeux pour voir quel attentat Font sur le bien public les maximes d'Etat; Il connoit Nicoméde, il connoit sa marastre, Il en sçait, il en voit la haine opiniastre; Il voit la servitude où le roy s'est soûmis, Et connoit d'autant mieux les dangereux amis.

Pour moy, que vous croyez au bord du précipice, Bien loin de mépriser Attale par caprice, J'évite les mépris qu'il recevroit de moy S'il tenoit de ma main la qualité de roy. Je le regarderois comme une ame commune, Comme un homme mieux né pour une autre fortune, Plus mon sujet qu'époux, et le nœud conjugal Ne le tireroit pas de ce rang inégal. Mon peuple à mon exemple en feroit peu d'estime. Ce seroit trop, Seigneur, pour un cœur magnanime: Mon refus luy fait grace, et, malgré ses desirs, J'épargne à sa vertu d'éternels déplaisirs.

FLAMINIUS.
Si vous me dites vray, vous étes icy reine,

Sur l'armée et la cour je vous voy souveraine; Le roy n'est qu'une idée, et n'a de son pouvoir Que ce que par pitié vous luy laissez avoir. Quoy! mesme vous allez jusques à faire grace! Après cela, Madame, excusez mon audace, Souffrez que Rome enfin vous parle par ma voix: Recevoir ambassade est encor de vos droits; Ou, si ce nom vous choque ailleurs qu'en Arménie, Comme simple Romain souffrez que je vous die Qu'estre allié de Rome et s'en faire un appuy, C'est l'unique moyen de régner aujourd'huy; Que c'est par là qu'on tient ses voisins en contrainte. Ses peuples en repos, ses ennemis en crainte; Qu'un prince est dans son trosne à jamais affermy Quand il est honoré du nom de son amy; Qu'Attale avec ce tître est plus roy, plus monarque Que tous ceux dont le front ose en porter la marque. Et au'enfin...

# LAODICE.

Il suffit, je voy bien ce que c'est:
Tous les rois ne sont rois qu'autant comme il vous plaist.
Mais, si de leurs Etats Rome à son gré dispose,
Certes, pour son Attale elle fait peu de chose,
Et qui tient en sa main tant de quoy luy donner
A mendier pour luy devroit moins s'obstiner.
Pour un prince si cher sa réserve m'étonne:
Que ne me l'offre-t'elle avec une couronne?
C'est trop m'importuner en faveur d'un sujet,
Moy qui tiendrois un roy pour un indigne objet
S'il venoist par vostre ordre, et si vostre alliance
Souilloit entre ses mains la supresme puissance.
Ce sont des sentimens que je ne puis trahir;

Je ne veux point de rois qui sçachent obéir; Et, puisque vous voyez mon ame toute entiére, Seigneur, ne perdez plus menace ny priére.

#### FLAMINIUS.

Puis-je ne pas vous plaindre en cet aveuglement? Madame, encore un coup, pensez-y meurement, Songez mieux ce qu'est Rome et ce qu'elle peut faire, Et, si vous vous aimez, craignez de luy déplaire. Carthage étant détruite, Antiochus défait, Rien de nos volontez ne peut troubler l'effet: Tout fléchit sur la terre et tout tremble sur l'onde, Et Rome est aujourd'huy la maîtresse du monde.

#### LAODICE.

La maîtresse du monde! ah! vous me feriez peur, S'il ne s'en falloit pas l'Arménie et mon cœur, Si le grand Annibal n'avoit qui luy succéde, S'il ne revivoit pas au prince Nicoméde, Et s'il n'avoit laissé dans de si dignes mains L'infaillible secret de vaincre les Romains. Un si vaillant disciple aura bien le courage D'en mettre jusqu'au bout les leçons en usage: L'Asie en fait l'épreuve, où trois sceptres conquis Font voir en quelle école il en a tant appris. Ce sont des coups d'essay, mais si grands que peut estre Le Capitole a droit d'en craindre un coup de maistre, Et qu'il ne puisse un jour...

# FLAMINIUS.

Ce jour est encor loin, Madame, et quesques-uns vous diront au besoin Quels dieux du haut en bas renversent les profanes, Et que, mesme au sortir de Trébie et de Cannes,

Son ombre épouvanta vostre grand Annibal. Mais le voicy ce bras à Rome si fatal.

# SCENE III.

# NICOMEDE, LAODICE, FLAMINIUS.

### NICOMEDE.

Ou Rome à ses agents donne un pouvoir bien large, Ou vous étes bien long à faire vostre charge.

#### FLAMINIUS.

Je sçay quel est mon ordre, et si j'en sors, ou non, C'est à d'autres qu'à vous que j'en rendray raison. NICOMEDE.

Allez-y donc, de grace, et laissez à ma flame Le bonheur à son tour d'entretenir Madame. Vous avez dans son cœur fait de si grands progrez, Et vos discours pour elle ont de si grands attraits, Que sans de grands efforts je n'y pourray détruire Ce que vostre harangue y vouloit introduire.

FLAMINIUS.

Les malheurs où la plonge une indigne amitié Me faisoient luy donner un conseil par pitié. NICOMEDE.

Luy donner de la sorte un conseil charitable, C'est estre ambassadeur et tendre et pitoyable.

Vous a-t-il conseillé beaucoup de laschetez, Madame?

## FLAMINIUS.

Ah! c'en est trop, et vous vous emportez. NICOMEDE.

Je m'emporte?

# SCENE VII.

# ARSINOÉ, NICOMEDE, ATTALE, ARASPE.

ARASPE.

Seigneur, le roy vous mande

NICOMEDE.

Il me mande?

ARASPE.

Ouy, Seigneur.

Arsinoé.

Prince, la calomnie est aisée à détruire.

NICOMEDE.

J'ignore à quel sujet vous m'en venez instruire, Moy qui ne doute point de cette vérité, Madame.

#### Arsinoé.

Si jamais vous n'en aviez douté, Prince, vous n'auriez pas, sous l'espoir qui vous flate, Amené de si loin Zénon et Métrobate.

NICOMEDE.

Je m'obstinois, Madame, à tout dissimuler, Mais vous m'avez forcé de les faire parler.

#### Arsinoé.

La vérité les force, et mieux que vos largesses Ces hommes du commun tiennent mal leurs promesses, Tous deux en ont plus dit qu'ils n'avaient résolu.

NICOMEDE.

J'en suis fasché pour vous, mais vous l'avez voulu.

#### Arsinoé.

Je le veux bien encor, et je n'en suis faschée Que d'avoir veu par là vostre vertu tachée, Et qu'il saille ajouster à vos tîtres d'honneur La noble qualité de mauvais suborneur.

NICOMEDE.

Je les ay subornez contre vous, à ce conte?

Arsinoé.

J'en ay le déplaisir, vous en aurez la honte. NICOMEDE.

Et vous pensez par là leur oster tout crédit?

ARSINOÉ.

Non, Seigneur, je me tiens à ce qu'ils en ont dit.

Qu'ont-ils dit qui vous plaise et que vous vouliez croire?
Arsinoé.

Deux mots de vérité qui vous comblent de gloire.
NICOMEDE.

Peut-on sçavoir de vous ces deux mots importants?

ARASPE.

Seigneur, le roy s'ennuye, et vous tardez longtemps.
Arsinoé.

Vous les sçaurez de luy, c'est trop le faire attendre. NICOMEDE.

Je commence, Madame, enfin à vous entendre. Son amour conjugal, chassant le paternel, Vous fera l'innocente, et moy le criminel, Mais...

# Arsinoé.

Achevez, Seigneur, ce mais, que veut-il dire?
NICOMEDE.

Deux mots de vérité qui font que je respire.

#### ARSINOÉ.

Peut-on sçavoir de vous ces deux mots importans?
NICOMEDE.

Vous les sçaurez du roy, je tarde trop long-temps.

# SCENE VIII.

# ARSINOÉ, ATTALE.

#### Arsinoé.

Nous triomphons, Attale, et ce grand Nicoméde Voit quelle digne issue à ses fourbes succéde. Les deux accusateurs que luy-mesme a produits, Que pour l'assassiner je dois avoir séduits, Pour me calomnier subornez par luy-mesme, N'ont sceu bien soûtenir un si noir stratagème: Tous deux m'ont accusée, et tous deux avoüé L'infame et lasche tour qu'un prince m'a joüé. Qu'en présence des rois les véritez sont fortes! Que pour sortir d'un cœur elles trouvent de portes! Qu'on en voit le mensonge aisément confondu! Tous deux vouloient me perdre, et tous deux l'ont perdu.

#### ATTALE.

Je suis ravy de voir qu'une telle imposture
Ait laissé vostre gloire et plus grande et plus pure;
Mais pour l'examiner et bien voir ce que c'est,
Si vous pouviez vous mettre un peu hors d'intérest,
Vous ne pourriez jamais, sans un peu de scrupule,
Avoir pour deux méchans une ame si crédule.
Ces perfides tous deux se sont dits aujourd'huy
Corneille. IV.

Prince. J'avois mis bas, avec le nom d'aisné, L'avantage du trosne où je suis destiné, Et, voulant seul icy défendre ce que j'aime, Je vous avois prié de l'attaquer de mesme, Et de ne mesler point sur tout dans vos desseins Ny le secours du roy ny celuy des Romains; Mais, ou vous n'avez pas la mémoire fort bonne, Ou vous n'y mettez rien de ce qu'on vous ordonne.

#### ATTALE.

Seigneur, vous me forcez à m'en souvenir mal, Quand vous n'achevez pas de rendre tout égal. Vous vous défaites bien de quelques droits d'aisnesse, Mais vous défaites-vous du cœur de la princesse, · De toutes les vertus qui vous en font aimer, Des hautes qualitez qui sçavent tout charmer, De trois sceptres conquis, du gain de six batailles, Des glorieux assauts de plus de cent murailles? Avec de tels seconds rien n'est pour vous douteux. Rendez donc la princesse égale entre nous deux, Ne luy laissez plus voir ce long amas de gloire Qu'à pleines mains sur vous a versé la victoire, Et faites qu'elle puisse oublier une fois Et vos rares vertus et vos fameux exploits; Ou contre son amour, contre vostre vaillance, Souffrez Rome et le roy dedans l'autre balance: Le peu qu'ils ont gagné vous fait assez juger Qu'ils n'y mettront jamais qu'un contrepoids leger.

## NICOMEDE.

C'est n'avoir pas perdu tout vostre temps à Rome Que vous sçavoir ainsi défendre en galant homme: Vous avez de l'esprit, si vous n'avez du cœur.

#### Arsinoé.

Vous étes peu du monde, et sçavez mal la cour.

ATTALE.

Est-ce autrement qu'en prince on doit traiter l'amour?
ARSINOÉ.

Vous le traitez, mon fils, et parlez en jeune homme.
ATTALE.

Madame, je n'ay veu que des vertus à Rome. Arsinoé.

Le temps vous apprendra, par de nouveaux emplois, Quelles vertus il faut à la suite des rois. Cependant, si le prince est encor vostre frére, Souvenez-vous aussi que je suis vostre mére, Et, malgré les soupçons que vous avez conceus, Venez sçavoir du roy ce qu'il croit là dessus.



#### Arsinoé.

Je le veux bien encor, et je n'en suis faschée Que d'avoir veu par là vostre vertu tachée, Et qu'il saille ajouster à vos tîtres d'honneur La noble qualité de mauvais suborneur.

NICOMEDE.

Je les ay subornez contre vous, à ce conte?

Arsinoé.

J'en ay le déplaisir, vous en aurez la honte.

Et vous pensez par là leur oster tout crédit?

Arsinoé.

Non, Seigneur, je me tiens à ce qu'ils en ont dit.

Qu'ont-ils dit qui vous plaise et que vous vouliez croire?
ARSINOÉ.

Deux mots de vérité qui vous comblent de gloire.
NICOMEDE.

Peut-on sçavoir de vous ces deux mots importants?

ARASPE.

Seigneur, le roy s'ennuye, et vous tardez longtemps.
ARSINOÉ.

Vous les sçaurez de luy, c'est trop le faire attendre.

Je commence, Madame, enfin à vous entendre. Son amour conjugal, chassant le paternel, Vous fera l'innocente, et moy le criminel, Mais...

## Arsinoé.

Achevez, Seigneur, ce mais, que veut-il dire?
NICOMEDE.

Deux mots de vérité qui font que je respire.

#### ARSINOÉ.

Peut-on sçavoir de vous ces deux mots importans?

NICOMEDE.

Vous les sçaurez du roy, je tarde trop long-temps.

# SCENE VIII.

# ARSINOÉ, ATTALE.

#### Arsinoé.

Nous triomphons, Attale, et ce grand Nicoméde Voit quelle digne issuë à ses fourbes succéde. Les deux accusateurs que luy-mesme a produits, Que pour l'assassiner je dois avoir séduits, Pour me calomnier subornez par luy-mesme, N'ont sceu bien soûtenir un si noir stratagème: Tous deux m'ont accusée, et tous deux avoüé L'infame et lasche tour qu'un prince m'a joüé. Qu'en présence des rois les véritez sont fortes! Que pour sortir d'un cœur elles trouvent de portes! Qu'on en voit le mensonge aisément confondu! Tous deux vouloient me perdre, et tous deux l'ont perdu.

#### ATTALE.

Je suis ravy de voir qu'une telle imposture
Ait laissé vostre gloire et plus grande et plus pure;
Mais pour l'examiner et bien voir ce que c'est,
Si vous pouviez vous mettre un peu hors d'intérest,
Vous ne pourriez jamais, sans un peu de scrupule,
Avoir pour deux méchans une ame si crédule.
Ces perfides tous deux se sont dits aujourd'huy
Carneille. IV.

Et subornez par vous et subornez par luy: Contre tant de vertus, contre tant de victoires, Doit-on quelque croyance à des ames si noires? Qui se confesse traistre est indigne de foy.

#### Arsinoé.

Vous étes généreux, Attale, et, je le voy, Mesme de vos rivaux la gloire vous est chére.

#### ATTALE.

Si je suis son rival, je suis aussi son frére. Nous ne sommes qu'un sang, et ce sang dans moncœur A peine à le passer pour calomniateur.

#### ARSINOÉ.

Et vous en avez moins à me croire assassine, Moy dont la perte est seure à moins que sa ruïne?

#### ATTALE.

Si contre luy j'ay peine à croire ces témoins,
Quand ils vous accusoient je les croyois bien moins.
Vostre vertu, Madame, est au dessus du crime.
Souffrez donc que pour luy je garde un peu d'estime.
La sienne dans la cour luy fait mille jaloux,
Dont quelqu'un a voulu le perdre auprès de vous,
Et ce lasche attentat n'est qu'un trait de l'envie
Qui s'efforce à noircir une si belle vie.

Pour moy, si par soy-mesme on peut juger d'autruy, Ce que je sens en moy, je le présume en luy. Contre un si grand rival j'agis à force ouverte; Sans blesser son honneur, sans pratiquer sa perte, J'emprunte du secours, et le fais hautement: Je croy qu'il n'agit pas moins généreusement, Qu'il n'a que les desseins où sa gloire l'invite, Et n'oppose à mes vœux que son propre mérite.

Ce foible et vain effort ne touche point mon ame. Je scay que tout mon crime est d'estre vostre femme, Que ce nom seul l'oblige à me persécuter : Car enfin, hors de là, que peut-il m'imputer? Ma voix, depuis dix ans qu'il commande une armée. A-t'elle refusé d'enfler sa renommée? Et, lors qu'il l'a fallu puissamment secourir, Que la moindre longueur l'auroit laissé périr, Quel autre a mieux pressé les secours nécessaires? Qui l'a mieux dégagé de ses destins contraires? A-t'il eu près de vous un plus soigneux agent Pour haster les renfors et d'hommes et d'argent? Vous le sçavez, Seigneur, et pour reconnoissance, Aprés l'avoir servy de toute ma puissance, Je voy qu'il a voulu me perdre auprès de vous. Mais tout est excusable en un amant jaloux. Je vous l'ay déja dit.

PRUSIAS.
Ingrat, que peux-tu dire?

NICOMEDE.

Que la reine a pour moy des bontez due j'admire.

Je ne vous diray point que ces puissans secours

Dont elle a conservé mon honneur et mes jours,

Et qu'avec tant de pompe à vos yeux elle étale,

Travailloient par ma main à la grandeur d'Attale;

Que par mon propre bras elle amassoit pour luy,

Et préparoit deslors ce qu'on voit aujourd'huy.

Par quelques sentimens qu'elle aye été poussée,

J'en laisse le Ciel juge, il connoit sa pensée,

Il sçait pour mon salut comme elle a fait des vœux;

Il luy rendra justice, et peut-estre à tous deux.

Cependant, puisqu'enfin l'apparence est si belle,



# ACTE IV

# SCENE PREMIERE.

PRUSIAS, ARSINOÉ, ARASPE.

PRUSIAS.

AITES venir le prince, Araspe.

(Araspe rentre.)

Et vous, Madame,

Retenez des soûpirs dont vous me percez l'ame. Quel besoin d'accabler mon cœur de vos douleurs, Quand vous y pouvez tout sans le secours des pleurs? Quel besoin que ces pleurs prennent vostre desense? Doutay-je de son crime, ou de vostre innocence, Et reconnoissez-vous que tout ce qu'il m'a dit Par quelque impression ébranle mon esprit?

## Arsinoé.

Ah! Seigneur, est-il rien qui répare l'injure Que fait à l'innocence un moment d'imposture, Et peut-on voir mensonge assez-tost avorté Pour rendre à la vertu toute sa pureté? Il en reste toûjours quelque indigne mémoire,
Qui porte une souillûre à la plus haute gloire.
Combien en vostre cour est-il de médisans?
Combien le prince a-t'il d'aveugles partisans,
Qui, sçachant une fois qu'on m'a calomniée,
Croiront que vostre amour m'a seul justifiee?
Et si la moindre tache en demeure en mon nom,
Si le moindre du peuple en conserve un soupçon,
Suis-je digne de vous, et de telles alarmes
Touchent-elles trop peu pour mériter mes larmes?
PRUSIAS.

Ah! c'est trop de scrupule, et trop mal présumer D'un mary qui vous aime et qui vous doit aimer. La gloire est plus solide après la calomnie, Et brille d'autant mieux qu'elle s'en vit ternie. Mais voicy Nicoméde, et je veux qu'aujourd'huy...

# SCENE II.

# PRUSIAS, ARSINOÉ, NICOMEDE, ARASPE, Gardes.

## Arsinoé.

Grace, grace, Seigneur, à nostre unique appuy!
Grace à tant de lauriers en sa main si fertiles!
Grace à ce conquérant, à ce preneur de villes!
Grace...

# NICOMEDE.

Dequoy, Madame? est-ce d'avoir conquis Trois sceptres que ma perte expose à vostre fils? D'avoir porté si loin vos armes dans l'Asie Que mesme vostre Rome en a pris jalousie?
D'avoir trop soûtenu la majesté des rois,
Trop remply vostre cour du bruit de mes exploits,
Trop du grand Annibal pratiqué les maximes?
S'il faut grace pour moy, choisissez de mes crimes,
Les voilà tous, Madame; et si vous y joignez
D'avoir creu des méchans par quelqu'autre gagnez,
D'avoir une ame ouverte, une franchise entière,
Qui dans leur artifice a manqué de lumière,
C'est gloire, et non pas crime, à qui ne voit le jour
Qu'au milieu d'une armée et loin de vostre cour,
Qui n'a que la vertu de son intelligence,
Et, vivant sans remors, marche sans défiance.
ARSINOÉ.

Je m'en dédy, Seigneur, il n'est point criminel: S'il m'a voulu noircir d'un opprobre éternel, Il n'a fait qu'obéir à la haine ordinaire Qu'imprime à ses pareils le nom de belle-mére. De cette aversion son cœur préoccupé M'impute tous les traits dont il se sent frappé. Que son maistre Annibal, malgré la foy publique, S'abandonne aux fureurs d'une terreur panique; Que ce vieillard confie et gloire et liberté Plutost au desespoir qu'à l'hospitalité, Ces terreurs, ces fureurs, sont de mon artifice. Quelque appas que luy-mesme il trouve en Laodice, C'est moy qui fais qu'Attale a des yeux comme luy, C'est moy qui force Rome à luy servir d'appuy; De cette seule main part tout ce qui le blesse, Et, pour venger ce maistre et sauver sa maîtresse, S'il a tasché, Seigneur, de m'éloigner de vous, Tout est trop excusable en un amant jaloux.

Ce foible et vain effort ne touche point mon ame. Je scay que tout mon crime est d'estre vostre femme. Que ce nom seul l'oblige à me persécuter : Car enfin, hors de là, que peut-il m'imputer? Ma voix, depuis dix ans qu'il commande une armée, A-t'elle refusé d'enfler sa renommée? Et. lors qu'il l'a fallu puissamment secourir. Que la moindre longueur l'auroit laissé périr, Quel autre a mieux pressé les secours nécessaires? Qui l'a mieux dégagé de ses destins contraires? A-t'il eu près de vous un plus soigneux agent Pour haster les renfors et d'hommes et d'argent? Vous le sçavez, Seigneur, et pour reconnoissance, Aprés l'avoir servy de toute ma puissance, Je voy qu'il a voulu me perdre auprès de vous. Mais tout est excusable en un amant jaloux, Je vous l'ay déja dit.

> PRUSIAS. Ingrat, que peux-tu dire? NICOMEDE.

Que la reine a pour moy des bontez que j'admire. Je ne vous diray point que ces puissans secours Dont elle a conservé mon honneur et mes jours. Et qu'avec tant de pompe à vos yeux elle étale, Travailloient par ma main à la grandeur d'Attale; Que par mon propre bras elle amassoit pour luy, Et préparoit deslors ce qu'on voit aujourd'huy. Par quelques sentimens qu'elle aye été poussée, J'en laisse le Ciel juge, il connoit sa pensée, Il scait pour mon salut comme elle a fait des vœux; Il luy rendra justice, et peut-estre à tous deux.

Cependant, puisqu'enfin l'apparence est si belle,

Elle a parlé pour moy, je doy parler pour elle, Et pour son intérest vous faire souvenir Que vous laissez long-temps deux méchans à punir. Envoyez Métrobate et Zénon au supplice. Sa gloire attend de vous ce digne sacrifice : Tous deux l'ont accusée, et, s'ils s'en sont dédits Pour la faire innocente et charger vostre fils, Ils n'ont rien fait pour eux, et leur mort est trop juste Après s'estre jouez d'une personne auguste. L'offense une fois faite à ceux de nostre rang Ne se répare point que par des flots de sang; On n'en fut jamais quitte ainsi pour s'en dédire. Il faut sous les tourmens que l'imposture expire, Ou vous exposeriez tout vostre sang royal A la légéreté d'un esprit déloyal. L'exemple est dangereux et hazarde nos vies S'il met en seureté de telles calomnies.

## Arsinoé.

Quoy! Seigneur, les punir de la sincérité
Qui soudain dans leur bouche a mis la vérité,
Qui vous a contre moy sa fourbe découverte,
Qui vous rend vostre femme et m'arrache à ma perte,
Qui vous a retenu d'en prononcer l'arrest;
Et couvrir tout cela de mon seul intérest!
C'est estre trop adroit, Prince, et trop bien l'entendre.
PRUSIAS.

Laisse là Métrobate, et songe à te défendre. Purge-toy d'un forfait si honteux et si bas. NICOMEDE.

M'en purger, moy, Seigneur! vous ne le croyez pas! Vous ne sçavez que trop qu'un homme de ma sorte, Quand il se rend coupable, un peu plus haut se porte, Les tendresses du sang pressent vostre bonté, Et je ne veux plus voir ny qu'en vostre presence Un prince que j'estime indignement m'offense, Ny que je sois forcée à vous mettre en couroux Contre un fils si vaillant et si digne de vous.

# SCENE III.

# PRUSIAS, NICOMEDE, ARASPE.

#### PRUSIAS.

Nicoméde, en deux mots, ce desordre me fasche.
Quoy qu'on t'ose imputer, je ne te croy point lasche;
Mais donnons quelque chose à Rome qui se plaint,
Et taschons d'asseurer la reine qui te craint.
J'ay tendresse pour toy, j'ay passion pour elle,
Et je ne veux pas voir cette haine éternelle,
Ny que des sentimens que j'aime à voir durer
Ne régnent dans mon cœur que pour le déchirer.
J'y veux mettre d'accord l'amour et la nature:
Estre pére et mary dans cette conjoncture...

NICOMEDE.

Seigneur, voulez-vous bien vous en sier à moy? Ne soyez l'un ny l'autre.

Prustas.

Et que doy-je estre?

Roy.

Reprenez hautement ce noble caractère. Un véritable roy n'est ny mary ny pére; Il regarde son trosne, et rien de plus. Regnez, Je ne demande point que par compassion
Vous asseuriez un sceptre à ma protection,
Ny que, pour garantir la personne d'Attale,
Vous partagiez entr'eux la puissance royale:
Si vos amis de Rome en ont pris quelque soin,
C'étoit sans mon aveu, je n'en ay pas besoin.
Je n'aime point si mal que de ne vous pas suivre,
Si-tost qu'entre mes bras vous cesserez de vivre,
Et sur vostre tombeau mes premières douleurs
Verseront tout ensemble et mon sang et mes pleurs.
PRUSIAS.

#### Ah! Madame!

#### Arsinoé

Ouy, Seigneur, cette heure infortunée Par vos derniers soûpirs clorra ma destinée, Et, puis qu'ainsi jamais il ne sera mon roy, Qu'ay-je à craindre de luy? que peut-il contre moy? Tout ce que je demande en faveur de ce gage, De ce fils qui déja luy donne tant d'ombrage, C'est que chez les Romains il retourne achever Des jours que dans leur sein vous fistes élever; Qu'il retourne y traisner, sans péril et sans gloire, De vostre amour pour moy l'impuissante mémoire. Ce grand prince vous sert, et vous servira mieux Quand il n'aura plus rien qui luy blesse les yeux. Et n'appréhendez point Rome ny sa vengeance: Contre tout son pouvoir il a trop de vaillance; Il sçait tous les secrets du fameux Annibal, De ce héros à Rome en tous lieux si fatal Que l'Asie et l'Afrique admirent l'avantage Qu'en tire Antiochus, et qu'en receut Carthage. Je me retire donc, afin qu'en liberté

Les tendresses du sang pressent vostre bonté, Et je ne veux plus voir ny qu'en vostre presence Un prince que j'estime indignement m'offense, Ny que je sois forcée à vous mettre en couroux Contre un fils si vaillant et si digne de vous.

# SCENE III.

# PRUSIAS, NICOMEDE, ARASPE.

#### PRUSIAS.

Nicoméde, en deux mots, ce desordre me fasche. Quoy qu'on t'ose imputer, je ne te croy point lasche; Mais donnons quelque chose à Rome qui se plaint, Et taschons d'asseurer la reine qui te craint. J'ay tendresse pour toy, j'ay passion pour elle, Et je ne veux pas voir cette haine éternelle, Ny que des sentimens que j'aime à voir durer Ne régnent dans mon cœur que pour le déchirer. J'y veux mettre d'accord l'amour et la nature: Estre pére et mary dans cette conjoncture...

NICOMEDE.

Seigneur, voulez-vous bien vous en fier à moy? Ne soyez l'un ny l'autre.

Prustas.

Et que doy-je estre? Nicomede

Roy.

Reprenez hautement ce noble caractére. Un véritable roy n'est ny mary ny pére; Il regarde son trosne, et rien de plus. Regnez, Rome vous craindra plus que vous ne la craignez.

Malgré cette puissance et si vaste et si grande,
Vous pouvez déja voir comme elle m'apprehende,
Combien en me perdant elle espére gagner,
Parce qu'elle prévoit que je sçauray régner.

PRUSIAS.

Je régne donc, ingrat, puisque tu me l'ordonnes.
Choisis ou Laodice ou mes quatre couronnes,
Ton roy fait ce partage entre ton frère et toy.
Je ne suis plus ton père, obéis à ton roy.
NICOMEDE.

Si vous étiez aussi le roy de Laodice, Pour l'offrir à mon choix avec quelque justice, Je vous demanderois le loisir d'y penser; Mais enfin, pour vous plaire et ne pas l'offenser, J'obéïray, Seigneur, sans repliques frivoles, A vos intentions, et non à vos paroles.

A ce frère si cher transportez tous mes droits, Et laissez Laodice en liberté du choix. Voilà quel est le mien.

Prusias.

Quelle bassesse d'ame!
Quelle fureur t'aveugle en faveur d'une femme?
Tu la préféres, lasche, à ces prix glorieux
Que ta valeur unit au bien de tes ayeux!
Aprés cette infamie, es-tu digne de vivre?
NICOMEDE.

Je croy que vostre exemple est glorieux à suivre. Ne préférez-vous pas une femme à ce fils Par qui tous ces Etats au vostre sont unis?

Me vois-tu renoncer pour elle au diadème?

#### NICOMEDE.

Tout beau, Flaminius! je n'y suis pas encore: La route en est mal seure, à tout considérer, Et qui m'y conduira pourroit bien s'égarer.

#### PRUSIAS.

Qu'on le reméne, Araspe, et redoublez sa garde. Toy, ren graces à Rome, et sans cesse regarde Que, comme son pouvoir est la source du tien, En perdant son appuy tu ne seras plus rien.

Vous, Seigneur, excusez si, me trouvant en peine De quelques déplaisirs que m'a fait voir la reine, Je vay l'en consoler, et vous laisse avec luy. Attale, encor un coup, ren grace à ton appuy.

# SCENE V.

# FLAMINIUS, ATTALE.

## ATTALE.

Seigneur, que vous diray-je aprés des avantages
Qui sont mesme trop grands pour les plus grands courages?
Vous n'avez point de borne, et vostre affection
Passe vostre promesse et mon ambition.
Je l'avouray pourtant, le trosne de mon pére
Ne fait pas le bon-heur que plus je considére:
Ce qui touche mon cœur, ce qui charme mes sens,
C'est Laodice acquise à mes vœux innocens.
La qualité de roy, qui me rend digne d'elle...

#### FLAMINIUS.

Ne rendra pas son cœur à vos vœux moins rebelle.

# SCENE IV.

# PRUSIAS, NICOMEDE, ATTALE, FLAMINIUS, ARASPE, GARDES.

#### FLAMINIUS.

Si pour moy vous étes en colére, Seigneur, je n'ay receu qu'une offense legére: Le sénat, en effet, pourra s'en indigner, Mais j'ay quelques amis qui sçauront le gagner.

#### PRUSIAS.

Je luy feray raison, et dès demain Attale Recevra de ma main la puissance royale: Je le fais roy de Pont, et mon seul héritier. Et quant à ce rebelle, à ce courage fier, Rome entre vous et luy jugera de l'outrage: Je veux qu'au lieu d'Attale il luy serve d'ostage, Et, pour l'y mieux conduire, il vous sera donné Si-tost qu'il aura veu son frére couronné.

NICOMEDE.

Vous m'envoîrez à Rome!

PRUSIAS.

On t'y fera justice.

Va, va luy demander ta chére Laodice.

NICOMEDE.

J'iray, j'iray, Seigneur, vous le voulez ainsi, Et j'y seray plus roy que vous n'étes icy.

FLAMINIUS.

Rome sçait vos hauts faits, et déja vous adore.

Qu'à l'œuvre de ses mains Rome devînt contraire? Que ma grandeur naissante y fist quelques jaloux?

#### FLAMINIUS.

Que présumez-vous, Prince, et que me dites-vous?

Vous-mesme dites-moy comme il faut que j'explique Cette inégalité de vostre république.

#### FLAMINIUS.

Je vay vous l'expliquer, et veux bien vous guérir D'une erreur dangereuse où vous semblez courir.

Rome, qui vous servoit auprés de Laodice, Pour vous donner son trosne eust fait une injustice: Son amitié pour vous luy faisoit cette loy; Mais par d'autres moyens elle vous a fait roy, Et le soin de sa gloire à present la dispense De se porter pour vous à cette violence. Laissez donc cette reine en pleine liberté, Et tournez vos desirs de quelqu'autre costé. Rome de vostre hymen prendra soin elle-mesme.

#### ATTALE.

Mais s'il arrive enfin que Laodice m'aime?

#### FLAMINIUS.

Ce seroit mettre encor Rome dans le hazard Que l'on creust artifice ou force de sa part: Cet hymen jetteroit une ombre sur sa gloire. Prince, n'y pensez plus, si vous m'en pouvez croire; Ou, si de mes conseils vous faites peu d'état, N'y pensez plus du moins sans l'aveu du sénat.

#### ATTALE.

A voir quelle froideur à tant d'amour succéde, Rome ne m'aime pas : elle hait Nicoméde, Corneille, IV.

#### ATTALE.

Seigneur, l'occasion fait un cœur différent; D'ailleurs, c'est l'ordre exprès de son pére mourant, Et, par son propre aveu, la reine d'Arménie Est deuë à l'héritier du roy de Bythinie.

#### FLAMINIUS.

Ce n'est pas loy pour elle, et, reine comme elle cst, Cet ordre, à bien parler, n'est que ce qu'il luy plaist. Aimeroit-elle en vous l'éclat d'un diadème Qu'on vous donne aux dépens d'un grand prince qu'elle aime ! En vous qui la privez d'un si cher protecteur? En vous qui de sa cheute étes l'unique autheur?

#### ATTALE.

Ce prince hors d'icy, Seigneur, que fera-t'elle? Qui contre Rome et nous soûtiendra sa querelle? Car j'ose me promettre encor vostre secours.

#### FLAMINIUS.

Les choses quelquesois prennent un autre cours; Pour ne vous point slater, je n'en veux pas répondre.

#### ATTALE.

Ce seroit bien, Seigneur, de tout point me confondre, Et je serois moins roy qu'un objet de pitié Si le bandeau royal m'ostoit vostre amitié. Mais je m'alarme trop, et Rome est plus égale: N'en avez-vous pas l'ordre?

#### FLAMINIUS.

Ouy, pour le prince Attale, Pour un homme en son sein nourry dès le berceau; Mais pour le roy de Pont il faut ordre nouveau.

#### ATTALE.

Il faut ordre nouveau! Quoy! se pourroit-il faire

Qu'à l'œuvre de ses mains Rome devînt contraire? Que ma grandeur naissante y fist quelques jaloux?

FLAMINIUS.

Que présumez-vous, Prince, et que me dites-vous?

ATTALE.

Vous-mesme dites-moy comme il faut que j'explique Cette inégalité de vostre république.

#### FLAMINIUS.

Je vay vous l'expliquer, et veux bien vous guérir D'une erreur dangereuse où vous semblez courir.

Rome, qui vous servoit auprés de Laodice,
Pour vous donner son trosne eust fait une injustice:
Son amitié pour vous luy faisoit cette loy;
Mais par d'autres moyens elle vous a fait roy,
Et le soin de sa gloire à present la dispense
De se porter pour vous à cette violence.
Laissez donc cette reine en pleine liberté,
Et tournez vos desirs de quelqu'autre costé.
Rome de vostre hymen prendra soin elle-mesme.

## ATTALE.

Mais s'il arrive enfin que Laodice m'aime?

# FLAMINIUS.

Ce seroit mettre encor Rome dans le hazard Que l'on creust artifice ou force de sa part: Cet hymen jetteroit une ombre sur sa gloire. Prince, n'y pensez plus, si vous m'en pouvez croire; Ou, si de mes conseils vous faites peu d'état, N'y pensez plus du moins sans l'aveu du sénat.

#### ATTALE.

A voir quelle froideur à tant d'amour succéde, Rome ne m'aime pas : elle hait Nicoméde, Corneille, IV. Et lors qu'à mes desirs elle a feint d'applaudir, Elle a voulu le perdre, et non pas m'agrandir. FLAMINIUS.

Pour ne vous faire pas de réponse trop rude Sur ce beau coup d'essay de vostre ingratitude, Suivez vostre caprice, offensez vos amis: Vous étes souverain, et tout vous est permis. Mais, puisqu'enfin ce jour vous doit faire connoistre Que Rome vous a fait ce que vous allez estre, Que perdant son appuy vous ne serez plus rien, Que le roy vous l'a dit, souvenez-vous-en bien.

# SCENE VI.

#### ATTALE.

Attale, étoit-ce ainsi que régnoient tes ancestres? Veux-tu le nom de roy pour avoir tant de maistres? Ah! ce tître à ce prix déja m'est importun: S'il nous en faut avoir, du moins n'en ayons qu'un. Le Ciel nous l'a donné trop grand, trop magnanime, Pour souffrir qu'aux Romains il serve de victime. Montrons-leur hautement que nous avons des yeux, Et d'un si rude joug affranchissons ces lieux. Puisqu'à leurs intérêts tout ce qu'ils font s'applique, Que leur vaine amitié céde à leur politique, Soyons à nostre tour de leur grandeur jaloux, Et comme ils font pour eux faisons aussi pour nous.



Que leur empire seul demeure indépendant.

Je les connois, Madame, et j'ay veu cet ombrage
Détruire Antiochus et renverser Carthage.
De peur de choir comme eux, je veux bien m'abaisser,
Et céde à des raisons que je ne puis forcer.
D'autant plus justement mon impuissance y céde
Que je voy qu'en leurs mains on livre Nicoméde:
Un si grand ennemy leur repond de ma foy;
C'est un lyon tout prest à déchaisner sur moy.

#### Arsinoé.

C'est dequoy je voulois vous faire confidence, Mais vous me ravissez d'avoir cette prudence. Le temps pourra changer; cependant prenez soin D'asseurer des jaloux dont vous avez besoin.

# SCENE II.

# FLAMINIUS, ARSINOÉ, ATTALE.

## Arsinoé.

Seigneur, c'est remporter une haute victoire Que de rendre un amant capable de me croire. J'ai sceu le ramener aux termes du devoir, Et sur luy la raison a repris son pouvoir.

#### FLAMINIUS

Madame, voyez donc si vous serez capable
De rendre également ce peuple raisonnable.
Le mal croist, il est temps d'agir de vostre part,
Ou, quand vous le voudrez, vous le voudrez trop tard.
Ne vous figurez plus que ce soit le confondre,

#### ATTALE.

Mais, Madame...

#### ARSINOÉ.

Et bien, soit, je veux qu'elle se rende:
Prévois-tu les malheurs qu'en suite j'appréhende?
Si tost que d'Arménie elle t'aura fait roy,
Elle t'engagera dans sa haine pour moy.
Mais, ô dieux! pourra-t-elle y borner sa vengeance?
Pourras-tu dans son lit dormir en asseurance?
Et refusera-t'elle à son essentiment
Le fer ou le poison, pour venger son amant?
Qu'est-ce qu'en sa fureur une femme n'essaye?

#### ATTALE.

Que de fausses raisons pour me cacher la vraye! Rome, qui n'aime pas à voir un puissant roy, L'a craint en Nicoméde, et le craindroit en moy. Je ne dois plus prétendre à l'hymen d'une reine Si je ne veux déplaire à nostre souveraine; Et, puisque la fascher ce seroit me trahir, Afin qu'elle me souffre il vaut mieux obéir. Je sçais par quels moyens sa sagesse profonde S'achemine à grands pas à l'empire du monde. Aussi-tost qu'un Etat devient un peu trop grand, Sa cheute doit guérir l'ombrage qu'elle en prend. C'est blesser les Romains que faire une conqueste, Que mettre trop de bras sous une seule teste, Et leur guerre est trop juste aprés cet attentat Que fait sur leur grandeur un tel crime d'Etat. Eux, qui pour gouverner sont les prémiers des hommes, Veulent que sous leur ordre on soit ce que nous sommes, Veulent sur tous les rois un si haut ascendant

Que leur empire seul demeure indépendant.

Je les connois, Madame, et j'ay veu cet ombrage
Détruire Antiochus et renverser Carthage.
De peur de choir comme eux, je veux bien m'abaisser,
Et céde à des raisons que je ne puis forcer.
D'autant plus justement mon impuissance y céde
Que je voy qu'en leurs mains on livre Nicoméde:
Un si grand ennemy leur repond de ma foy;
C'est un lyon tout prest à déchaisner sur moy.

#### Arsinoé.

C'est dequoy je voulois vous faire confidence, Mais vous me ravissez d'avoir cette prudence. Le temps pourra changer; cependant prenez soin D'asseurer des jaloux dont vous avez besoin.

# SCENE II.

# FLAMINIUS, ARSINOÉ, ATTALE.

# Arsinoé.

Seigneur, c'est remporter une haute victoire Que de rendre un amant capable de me croire. J'ai sceu le ramener aux termes du devoir, Et sur luy la raison a repris son pouvoir.

# FLAMINIUS

Madame, voyez donc si vous serez capable
De rendre également ce peuple raisonnable.
Le mal croist, il est temps d'agir de vostre part,
Ou, quand vous le voudrez, vous le voudrez trop tard.
Ne vous figurez plus que ce soit le confondre,

Que de le laisser faire et ne luy point répondre.
Rome autresois a veu de ces émotions,
Sans embrasser jamais vos résolutions;
Quand il fallait calmer toute une populace,
Le sénat n'épargnoit promesse ni menace,
Et rappeloit par là son escadron mutin
Et du mont Quirinal et du mont Aventin,
Dont il auroit veu faire une horrible descente
S'il eust traitté long-temps sa fureur d'impuissante
Et l'eust abandonnée à sa confusion,
Comme vous semblez faire en cette occasion.

Après ce grand exemple en vain on délibére: Ce qu'a fait le sénat montre ce qu'il faut faire, Et le roy... Mais il vient.

# SCENE III.

# PRUSIAS, ARSINOÉ, FLAMINIUS, ATTALE.

PRUSIAS.

Je ne puis plus douter, Seigneur, d'où vient le mal que je vois éclater: Ces mutins ont pour chess les gens de Laodice.

FLAMINIUS.

J'en avais soupçonné déja son artifice.

ATTALE.

Ainsi vostre tendresse et vos soins sont payez!
FLAMINIUS.

Seigneur, il faut agir, et si vous m'en croyez...

# SCENE IV.

# PRUSIAS, ARSINOÉ, FLAMINIUS, ATTALE, CLÉONE.

#### CLÉONE.

Tout est perdu, Madame, à moins d'un prompt reméde: Tout le peuple à grands cris demande Nicoméde; Il commence luy-mesme à se faire raison, Et vient de déchirer Métrobate et Zénon.

#### Arsinoé.

Il n'est donc plus à craindre, il a pris ses victimes; Sa fureur sur leur sang va consumer ses crimes, Elle s'applaudira de cet illustre effet, Et croira Nicoméde amplement satisfait.

#### FLAMINIUS.

Si ce desordre étoit sans chefs et sans conduite, Je voudrois, comme vous, en craindre moins la suite; Le peuple par leur mort pourroit s'estre adoucy; Mais un dessein formé ne tombe pas ainsi: Il suit toûjours son but jusqu'à ce qu'il l'emporte; Le prémier sang versé rend sa fureur plus forte, Il l'amorce, il l'acharne, il en éteint l'horreur, Et ne luy laisse plus ny pitié ny terreur.

# SCENE V.

PRUSIAS, FLAMINIUS, ARSINOÉ, ATTALE, CLÉONE, ARASPE.

#### ARASPE.

Seigneur, de tous costez le peuple vient en foule;

De moment en moment vostre garde s'écoule, Et, suivant les discours qu'icy mesme j'entens, Le prince entre mes mains ne sera pas long-temps; Je n'en puis plus répondre.

PRUSIAS.

Allons, allons le rendre,

Ce précieux objet d'une amitié si tendre. Obéïssons, Madame, à ce peuple sans foy, Qui, las de m'obéïr, en veut faire son roy, Et du haut d'un balcon, pour calmer la tempeste, Sur ses nouveaux sujets faisons voler sa teste.

ATTALE.

Ah! Seigneur.

PRUSIAS.

C'est ainsi qu'il luy sera rendu: A qui le cherche ainsi, c'est ainsi qu'il est dû.

Ah! Seigneur, c'est tout perdre et livrer à sa rage Tout ce qui de plus près touche vostre courage, Et j'ose dire icy que Vostre Majesté Aura peine elle-mesme à trouver seureté.

PRUSIAS.

Il faut donc se résoudre à tout ce qu'il m'ordonne, Luy rendre Nicoméde avecque ma couronne; Je n'ay point d'autre choix, et, s'il est le plus fort, Je dois à son idole ou mon sceptre ou la mort.

FLAMINIUS.

Seigneur, quand ce dessein auroit quelque justice, Est-ce à vous d'ordonner que ce prince périsse? Quel pouvoir sur ses jours vous demeure permis? C'est l'ostage de Rome, et non plus vostre fils; Je doy m'en souvenir quand son pére l'oublie. C'est attenter sur nous qu'ordonner de sa vie:
J'en doy conte au sénat et n'y puis consentir.
Ma galére est au port toute preste à partir,
Le palais y répond par la porte secrette:
Si vous le voulez perdre, agréez ma retraite.
Souffrez que mon départ fasse connoistre à tous
Que Rome a des conseils plus justes et plus doux,
Et ne l'exposez pas à ce honteux outrage
De voir à ses yeux mesme immoler son ostage.

Arsinoé.

Me croirez-vous, Seigneur, et puis-je m'expliquer? PRUSIAS.

Ah! rien de vostre part ne sçauroit me choquer. Parlez.

#### Arsinoé.

Le Ciel m'inspire un dessein dont j'espére Et satisfaire Rome et ne vous pas déplaire. S'il est prest à partir, il peut en ce moment Enlever avec luy son ostage aisément. Cette porte secrette icy nous favorise; Mais, pour faciliter d'autant mieux l'entreprise, Montrez-vous à ce peuple, et, flatant son couroux, Amusez-le du moins à debatre avec vous; Faites-luy perdre temps, tandis qu'en asseurance La galére s'éloigne avec son espérance. S'il force le palais et ne l'y trouve plus, Vous ferez comme luy le surpris, le confus, Vous accuserez Rome et promettrez vengeance Sur quiconque sera de son intelligence. Vous envoîrez aprés, si-tost qu'il sera jour, Et vous luy donnerez l'espoir d'un prompt retour, Où mille empeschemens que vous ferez vous-mesme Pourront de toutes parts aider au stratagème. Quelque aveugle transport qu'il témoigne aujourd'huy, Il n'attentera rien tant qu'il craindra pour luy, Tant qu'il présumera son effort inutile: Icy la délivrance en paroit trop facile, Et s'il l'obtient, Seigneur, il faut fuir vous et moy; S'il le voit à sa teste, il en fera son roy; Vous le jugez vous-mesme.

#### PRUSIAS.

Ah! j'avoûray, Madame,

Que le Ciel a versé ce conseil dans vostre ame. Seigneur, se peut-il voir rien de mieux concerté? FLAMINIUS.

Il vous asseure et vie, et gloire, et liberté, Et vous avez d'ailleurs Laodice en ostage. Mais qui perd temps icy perd tout son avantage.

Prusias.

Il n'en faut donc plus perdre, allons-y de ce pas. Arsinoé.

Ne prenez avec vous qu'Araspe et trois soldats: Peut-estre un plus grand nombre auroit quelque infide J'iray chez Laodice et m'asseureray d'elle. Attale, où courez-vous?

#### ATTALE.

Je vay, de mon costé,

De ce peuple mutin amuser la fierté, A vostre stratagème en ajouster quelqu'autre.

Arsinoé.

Songez que ce n'est, qu'un que mon sort et le vostr Que vos seuls intérests me mettent en danger.

ATTALE.

Je vay périr, Madame, ou vous en dégager.

#### ARSINOÉ.

Je la suis donc, Madame, et, quoy qu'il en avienne, Si ce peuple une fois enfonce le palais, C'est fait de vostre vie, et je vous le promets.

#### LAODICE.

Vous tiendrez mal parole, ou bien-tost, sur ma tombe, Tout le sang de vos rois servira d'hécatombe.

Mais avez-vous encor parmy vostre maison
Quelqu'autre Métrobate ou quelqu'autre Zénon?
N'appréhendez-vous point que tous vos domestiques.
Ne soient déja gagnez par mes sourdes pratiques?
En sçavez-vous quelqu'un si prest à se trahir,
Si las de voir le jour, que de vous obéir?

Je ne veux point régner sur vostre Bythinie: Ouvrez-moy seulement les chemins d'Arménie, Et, pour voir tout d'un coup vos malheurs terminez, Rendez-moy cet époux qu'en vain vous retenez.

#### Arsinoé.

Sur le chemin de Rome il vous faut l'aller prendre; Flaminius l'y méne, et pourra vous le rendre; Mais hastez-vous, de grace, et faites bien ramer, Car déja sa galére a pris le large en mer.

LAODICE.

Ah! si je le croyois!

Arsinoé.

N'en doutez point, Madame.
LAODICE.

Fuyez donc les fureurs qui saisissent mon ame: Après le coup fatal de cette indignité, Je n'ay plus ny respect ny générosité.

Mais plûtost demeurez pour me servir d'ostage Jusqu'à ce que ma main de ses fers le dégage. Jusque dans le palais pousser leur insolence, Vous appellez cela fort peu de violence?

LAODICE.

Nous nous entendons mal, Madame, et, je le voy, Ce que je dy pour vous, vous l'expliquez pour moy. Je suis hors de soucy pour ce qui me regarde, Et je viens vous chercher pour vous prendre en ma garde, Pour ne hazarder pas en vous la majesté Au manque de respect d'un grand peuple irrité. Faites venir le roy, rappelez vostre Attale, Que je conserve en eux la dignité royale : Ce peuple en sa fureur peut les connoistre mal.

Arsinoé.

Peut-on voir un orgueil à vostre orgueil égal? Vous par qui seule icy tout ce desordre arrive, Vous qui dans ce palais vous voyez ma captive, Vous qui me répondrez, au prix de vostre sang, De tout ce qu'un tel crime attente sur mon rang, Vous me parlez encor avec la mesme audace Que si l'avois besoin de vous demander grace! LAODICE.

Vous obstiner, Madame, à me parler ainsi, C'est ne vouloir pas voir que je commande icy, Que, quand il me plaira, vous serez ma victime. Et ne m'imputez point ce grand desordre à crime: Vostre peuple est coupable, et dans tous vos sujets Ces cris séditieux sont autant de forfaits: Mais pour moy qui suis reine et qui, dans nos querelles, Pour triompher de vous vous ay fait ces rebelles, Par le droit de la guerre il fut toûjours permis D'allumer la révolte entre ses ennemis : M'enlever mon époux, c'est vous faire la mienne.

Dans les derniers malheurs nous ont précipitez. Le prince est échapé.

LAODICE.

Ne craignez plus, Madame;

La générosité déja r'entre en mon ame.

Arsinoé.

Attale, prenez-vous plaisir à m'alarmer?

ATTALE.

Ne vous flatez point tant que de le présumer. Le malheureux Araspe avec sa foible escorte L'avoit déja conduit à cette fausse porte, L'ambassadeur de Rome étoit déja passé, Quand dans le sein d'Araspe un poignard enfoncé Le jette aux pieds du prince; il s'écrie, et sa suite, De peur d'un pareil sort, prend aussi-tost la fuite.

Arsinoé.

Et qui dans cette porte a pû le poignarder?

Dix ou douze soldats qui sembloient la garder. Et ce prince...

Arsinoé.

Ah! mon fils, qu'il est par tout de traistres!

Qu'il est peu de sujets fidelles à leurs maistres!

Mais de qui sçavez-vous un desastre si grand?

ATTALE.

Des compagnons d'Araspe et d'Araspe mourant. Mais écoutez encor ce qui me desespére.

J'ay couru me ranger auprès du roy mon pére; Il n'en étoit plus temps : ce monarque étonné A ses frayeurs déja s'étoit abandonné, Avoit pris un esquif pour tascher de rejoindre Ce Romain, dont l'effroy peut-estre n'est pas moindre. J'iray jusques dans Rome en briser les liens, Avec tous vos sujets, avecque tous les miens; Aussi-bien Annibal nommoit une folie De présumer la vaincre ailleurs qu'en Italie. Je veux qu'elle me voye au cœur de ses Etats Soûtenir ma fureur d'un million de bras, Et, sous mon desespoir rangeant sa tyrannie...

#### ARSINOÉ.

Vous voulez donc enfin régner en Bythinie? Et, dans cette fureur qui vous trouble aujourd'huy, Le roy pourra souffrir que vous régniez pour luy?

#### LAODICE.

J'y régneray, Madame, et sans luy faire injure. Puisque le roy veut bien n'estre roy qu'en peinture, Que luy doit importer qui donne icy la loy, Et qui régne pour luy, des Romains ou de moy? Mais un second ostage entre mes mains se jette.

# SCENE VII.

ARSINOÉ, LAODICE, ATTALE, CLEONE.

Arsinoé.

Attale, avez-vous sceu comme ils ont fait retraite?

Ah! Madame!

Arsinoé.

Parlez.

Attale.

Tous les dieux irritez

Dans les derniers malheurs nous ont précipitez. Le prince est échapé.

LAODICE.

Ne craignez plus, Madame;

La générosité déja r'entre en mon ame.

ARSINOÉ.

Attale, prenez-vous plaisir à m'alarmer?

ATTALE.

Ne vous flatez point tant que de le présumer. Le malheureux Araspe avec sa foible escorte L'avoit déja conduit à cette fausse porte, L'ambassadeur de Rome étoit déja passé, Quand dans le sein d'Araspe un poignard enfoncé Le jette aux pieds du prince; il s'écrie, et sa suite, De peur d'un pareil sort, prend aussi-tost la fuite.

Arsinoé.

Et qui dans cette porte a pû le poignarder?

ATTALE.

Dix ou douze soldats qui sembloient la garder. Et ce prince...

Arsinoé.

Ah! mon fils, qu'il est par tout de traistres! Qu'il est peu de sujets fidelles à leurs maistres! Mais de qui sçavez-vous un desastre si grand?

ATTALE.

Des compagnons d'Araspe et d'Araspe mourant. Mais écoutez encor ce qui me desespére.

J'ay couru me ranger auprès du roy mon pére; Il n'en étoit plus temps : ce monarque étonné A ses frayeurs déja s'étoit abandonné, Avoit pris un esquif pour tascher de rejoindre Ce Romain, dont l'effroy peut-estre n'est pas moindre.

# SCENE VIII.

# PRUSIAS, FLAMINIUS, ARSINOÉ, LAODICE, ATTALE, CLÉONE.

#### PRUSIAS.

Non, non, nous revenons l'un et l'autre en ces lieux Defendre vostre gloire ou mourir à vos yeux.

#### Arsinoé.

Mourons, mourons, Seigneur, et dérobons nos vies A l'absolu pouvoir des fureurs ennemies; N'attendons pas leur ordre, et montrons-nous jaloux De l'honneur qu'ils auroient à disposer de nous.

#### LAODICE.

Ce desespoir, Madame, offense un si grand homme Plus que vous n'avez fait en l'envoyant à Rome: Vous devez le connoistre, et, puisqu'il a ma foy, Vous devez présumer qu'il est digne de moy. Je le desavoûrais s'il n'étoit magnanime, S'il manquoit à remplir l'effort de mon estime, S'il ne faisoit paroistre un cœur toûjours égal. Mais le voicy, voyez si je le connoy mal.

# SCENE IX.

PRUSIAS, NICOMEDE, ARSINOÉ, LAODICE, FLAMINIUS, ATTALE, CLÉONE.

# NICOMEDE.

Tout est calme, Seigneur: un moment de ma veue A soudain appaisé la populace émeue.

#### PRUSIAS.

Quoy! me viens-tu braver jusque dans mon palais, Rebelle?

#### NICOMEDE.

C'est un nom que je n'auray jamais.

Je ne viens point icy montrer à vostre haine
Un captif insolent d'avoir brisé sa chaisne;
Je viens en bon sujet vous rendre le repos
Que d'autres intérests troubloient mal à propos.
Non que je veuille à Rome imputer quelque crime:
Du grand art de régner elle suit la maxime,
Et son ambassadeur ne fait que son devoir
Quand il veut entre nous partager le pouvoir.
Mais ne permettez pas qu'elle vous y contraigne;
Rendez-moy vostre amour, afin qu'elle vous craigne;
Pardonnez à ce peuple un peu trop de chaleur
Qu'à sa compassion a donné mon malheur;
Pardonnez un forfait qu'il a creu nécessaire,
Et qui ne produira qu'un effet salutaire.

Faites-luy grace aussi, Madame, et permettez Que jusques au tombeau j'adore vos bontez. Je sçay par quels motifs vous m'étes si contraire: Vostre amour maternel veut voir régner mon frère, Et je contribûray moy-mesme à ce dessein Si vous pouvez souffrir qu'il soit roy de ma main. Ouy, l'Asie à mon bras offre encor des conquestes, Et pour l'en couronner mes mains sont toutes prestes: Commandez seulement, choisissez en quels lieux, Et j'en apporteray la couronne à vos yeux.

# Arsinoé.

Seigneur, faut-il si loin pousser vostre victoire,

Et qu'ayant en vos mains et mes jours et ma gloire,

Corneille. IV. 33



# EXAMEN DE NICOMEDE

oicy une pièce d'une constitution assez extræordinaire: aussi est-ce la vingt-et-unième que j'ay mise sur le théatre; et, après y avoir fait reciter quarante mille vers, il est bien malaisé de trouver quelque chose de nouveau

halasse de trouver que que chose de nouveau hazard de s'égarer. La tendresse et les passions, qui doivent estre l'ame des tragédies, n'ont aucune part en celle-cy; la grandeur de courage y régne seule, et regarde son malheur d'un œil si dédaigneux qu'il n'en sçauroit arracher une plainte. Elle y est combattuë par la politique, et n'oppose à ses artifices qu'une prudence généreuse, qui marche à visage découvert, qui prévoit le péril sans s'émouvoir, et qui ne veut point d'autre appuy que celuy de sa vertu de l'amour qu'elle imprime dans les cœurs de tous les peuples.

L'histoire qui m'a prété dequoy la faire paroistre en ce haut degré est tirée du 4. livre de Justin. J'ay osté de ma scéne l'horreur de sa catastrophe, où le fils fait assassiner son père, qui luy en avoit voulu faire autant, et n'ay donné ny à Prusias ny à Nicoméde aucun dessein de parricide. J'ay fait ce dernier amoureux de Laodice, reine d'Arménie, afin que l'union d'une couronne voisine à la sienne donnast plus d'ombrage aux Romains, et leur fist prendre plus de soin d'y mettre un obstacle de leur part. J'ay ap-

proché de cette histoire celle de la mort d'Annibal, qui asriva un peu auparavant chez ce mesme rov, et dont le nom n'est pas un petit ornement à mon ouvrage. J'en av fait Nicoméde disciple, pour luy préter plus de valeur et plus de fierté contre les Romains, et, prenant l'occasion de l'ambassade où Flaminius fut envoyé par eux vers ce roy leur allié pour demander qu'on remist entre leurs mains ce viell ennemy de leur grandeur, je l'ay chargé d'une commission secrette de traverser ce mariage qui leur devoit denner de la jalousie. J'ay fait que, pour gagner l'esprit de la reine, qui, suivant l'ordinaire des secondes femmes, avoit tout pouvoir sur celuy de son vieux mary, il luy ramene un de ses fils, que mon autheur m'apprend avoir été nourri à Rome. Cela fait deux effets, car d'un costé il obtient la perte d'Annibal par le moven de cette mère ambitieuse, et de l'autre il oppose à Nicoméde un rival appuyé de toute la faveur des Romains, jaloux de sa gloire et de sa grandeur naissante.

Les assassins qui découvrirent à ce prince les sanglans desseins de son pére m'ont donné jour à d'autres artifices pour le faire tomber dans les embûches que sa belle-mére luy avoit préparées; et pour la fin, je l'ay reduite, en sorte que tous mes personnages y agissent avec générosité, et que les uns rendant ce qu'ils doivent à la vertu, et les autses, demeurant dans la fermeté de leur devoir, laissent un exemple assez illustre et une conclusion assez agréable.

La représentation n'en a point déplû, et ce ne sont pas les moindres vers qui soient partis de ma main. Mon principal but a été de peindre la politique des Romains au déhors, et comme ils agissoient impérieusement avec les rois leurs alliés; leurs maximes pour les empescher de s'accroistre, et les soins qu'ils prenoient de traverser leur grandeur quand elle commençoit à leur devenir suspecte à force de s'angmenter et de se rendre considérable par de nouvelles conquestes. C'est le caractére que j'ay donné à leur république en la personne de son ambassadeur Flaminius, à qui j'oppose un prince intrépide, qui voit sa perte asseurée sans s'ébranler, et qui brave l'orgueilleuse masse de leur puissance lors mesme qu'il en est accablé. Ce héros de ma facon sort un peu des régles de la tragédie, en ce qu'il me

cherche point à faire pitié par l'excès de ses infortunes; mais le succès a montré que la fermeté des grands cœurs, qui n'excite que de l'admiration dans l'ame du spectateur, est quelquefois aussi agréable que la compassion que nostre art nous ordonne d'y produire par la representation de leurs malheurs. Il en fait naistre toutefois quelqu'une, mais elle ne va pas jusques à tirer des larmes. Son effet se borne à mettre les auditeurs dans les intérests de ce prince, et à leur faire former des souhaits pour ses prospéritez.

Dans l'admiration qu'on a pour sa vertu, je trouve une manière de purger les passions dont n'a point parlé Aristote, et qui est peut-estre plus seure que celle qu'il prescrit à la tragédie par le moyen de la pitié et de la crainte. L'amour qu'elle nous donne pour cette vertu que nous admirons nous imprime de la haine pour le vice contraire. La grandeur de courage de Nicoméde nous laisse une aversion de la pusillanimité, et la généreuse reconnoissance d'Héraclius, qui expose sa vie pour Martian, à qui il est redevable de la sienne, nous jette dans l'horreur de l'ingratitude.

Je ne veux point dissimuler que cette pièce est une de celles pour qui j'ay le plus d'amitié. Aussi n'y remarqueray-je que ce defaut de la fin, qui va trop viste, comme ie l'av dit ailleurs, et où l'on peut mesme trouver quelque inégalité de mœurs en Prusias et Flaminius, qui, après avoir pris la fuite sur la mer, s'avisent tout d'un coup de rappeler leur courage, et viennent se ranger auprès de la reine Arsinoé pour mourir avec elle en la défendant. Flaminius y demeure en assez méchante posture, voyant reünir toute la famille royale, malgré les soins qu'il avoit pris de la diviser et les instructions qu'il en avoit apportées de Rome. Il s'y voit enlever par Nicoméde les affections de cette reine et du prince Attale, qu'il avoit choisis pour instrumens à traverser sa grandeur, et semble n'estre revenu que pour estre témoin du triomphe qu'il remporte sur luy. D'abord j'avois finy la piéce sans les faire revenir, et m'étois contenté de faire témoigner par Nicoméde à sa belle-mére grand déplaisir de ce que la fuite du roy ne lui permettoit pas de luy rendre ses obéissances. Cela ne démentoit point l'effet historique, puisqu'il laissoit sa mort en incertitude, mais le goust des spectateurs, que nous avons accoûtumez à voir rassembler

tous nos personnages à la conclusion de cette sorte de poëmes, fut cause de ce changement, où je me résolus pour leur donner plus de satisfaction, bien qu'avec moins de régularité.



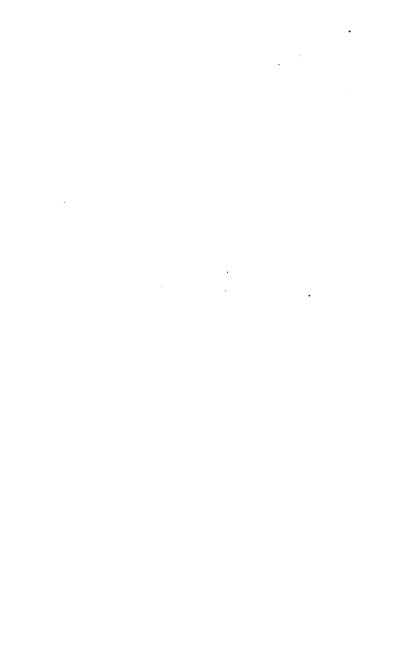

# CEDIPE

TRAGEDIE

## ACTEURS.

ŒDIPE, roy de Thébes, fils et mary de Jocaste.

THESÉE, prince d'Athénes et amant de Dircé.

JOCASTE, reine de Thébes, femme et mére d'Œdipe

DIRCÉ, princesse de Thébes, fille de Layus et de Jocaste,

sœur d'Œdipe et amante de Thésée.

CLEANTE, Confidens d'Œdipe.

DYMAS, Confidens d'Œdipe.

PHORBAS, vieillard thébain.

IPHICRATE, vieillard de Corinthe.

NERINE, dame d'honneur de la reine.

MEGARE, fille d'honneur de Dircé.

PAGE.

La scène est à Thébes.



# OEDIPE

# ACTE PREMIER

# SCENE PREMIERE.

THESÉE, DIRCÉ.

# Thesée.

YÉCOUTEZ plus, Madame, une pitié crüelle,
Qui d'un fidelle amant vous feroit un rebelle:
La gloire d'obeïr n'a rien qui me soit doux
Lors que vous m'ordonnez de m'éloigner de vous.
Quelque ravage affreux qu'étale icy la peste,
L'absence aux vrais amants est encor plus funeste;
Et d'un si grand péril l'image s'offre en vain
Quand ce péril douteux épargne un mal certain.
DIRCÉ.

Le trouvez-vous douteux quand toute vostre suite Par cet affreux ravage à Phædime est réduite, 268

De qui mesme le front, déja pasle et glacé, Porte empreint le trépas dont il est menacé? Seigneur, toutes ces morts dont il vous environne Sont des avis pressans que de grace il vous donne, Et tant lever le bras avant que de fraper, C'est vous dire assez haut qu'il est temps d'échaper. Thesée.

Je le voy comme vous, mais, alors qu'il m'assiége, Vous laisse-t'il, Madame, un plus grand privilége? Ce palais par la peste est-il plus respecté, Et l'air auprès du trosne est-il moins infecté?

Dircé.

Ah! Seigneur, quand l'amour tient une ame alarmée, Il l'attache aux périls de la personne aimée. Je vois aux pieds du roy chaque jour des mourans, J'y voy tomber du ciel les oiseaux expirans, Je me vois exposée à ces vastes miséres, J'y voy mes sœurs, la reine et les princes mes fréres, Je sçay qu'en ce moment je puis les perdre tous, Et mon cœur toutefois ne tremble que pour vous, Tant de cette frayeur les profondes atteintes Repoussent fortement toutes les autres craintes.

Souffrez donc que l'amour me fasse mesme loy, Que je tremble pour vous quand vous tremblez pour moy, Et ne m'imposez pas cette indigne foiblesse De craindre autres périls que ceux de ma princesse. J'aurois en ma faveur le courage bien bas Si je fuyois des maux que vous ne fuyez pas. Vostre exemple est pour moy la seule régle à suivre. Eviter vos périls, c'est vouloir vous survivre: Je n'ay que cette honte à craindre sous les cieux. Icy je puis mourir, mais mourir à vos yeux,
Et si, malgré la mort de tous costez errante,
Le destin me reserve à vous y voir mourante,
Mon bras sur moy du moins enfoncera les coups
Qu'aura son insolence élevez jusqu'à vous,
Et sçaura me soustraire à cette ignominie
De souffrir après vous quelques momens de vie,
Qui, dans le triste état où le Ciel nous réduit,
Seroient de mon depart l'infame et le seul fruit.

Quoy! Dircé par sa mort deviendroit criminelle Jusqu'à forcer Thésée à mourir après elle, Et ce cœur, intrépide au milieu du danger, Se défendroit si mal d'un malheur si leger! M'immoler une vie à tous si précieuse, Ce seroit rendre à tous ma mémoire odieuse, Et par toute la Gréce animer trop d'horreur Contre une ombre chérie avec tant de fureur. Ces infames brigands dont vous l'avez purgée, Ces ennemis publics dont vous l'avez vengée, Après vostre trépas à l'envy renaissans, Pilleroient sans frayeur les peuples impuissans, Et chacun maudiroit, en les voyant paroistre, La cause d'une mort qui les feroit renaistre.

Oseray-je, Seigneur, vous dire hautement Qu'un tel excès d'amour n'est pas d'un tel amant? S'il est vertu pour nous, que le Ciel n'a formées Que pour le doux employ d'aimer et d'estre aimées, Il faut qu'en vos pareils les belles passions Ne soient que l'ornement des grandes actions. Ces hauts emportemens qu'un beau feu leur inspire Doivent les élever, et non pas les détruire; Et, quelque desespoir que leur cause un trépas, Leur vertu seule a droit de faire agir leurs bras. Ces bras, que craint le crime à l'égal du tonnerre, Sont des dons que le Ciel fait à toute la terre, Et l'univers en eux perd un trop grand secours Pour souffrir que l'amour soit maistre de leurs jours.

Faites voir, si je meurs, une entière tendresse;
Mais vivez après moy pour toute nostre Gréce,
Et laissez à l'amour conserver, par pitié,
De ce tout desuny la plus digne moitié.
Vivez pour faire vivre en tous lieux ma mémoire,
Pour porter en tous lieux vos soûpirs et ma gloire,
Et faire par tout dire: « Un si vaillant héros
Au malheur de Dircé donne encor des sanglots,
Il en garde en son ame encor toute l'image,
Et rend à sa chère ombre encor ce triste hommage. »
Cet espoir est le seul dont j'aime à me flater,
Et l'unique douceur que je veux emporter.

Thesée.

Ah! Madame, vos yeux combatent vos maximes;
Si j'en croy leur pouvoir, vos conseils sont des crimes.
Je ne vous feray point ce reproche odieux
Que, si vous aimiez bien, vous conseilleriez mieux;
Je diray seulement qu'auprès de ma princesse
Aux seuls devoirs d'amant un héros s'intéresse,
Et que, de l'univers fust-il le seul appuy,
Aimant un tel objet, il ne doit rien qu'à luy.
Mais ne contestons point, et sauvons l'un et l'autre:
L'hymen justifira ma retraite et la vostre.
Le roy me pourroit-il en refuser l'aveu,
Si vous en avoüez l'audace de mon feu?
Pourroit-il s'opposer à cette illustre envie

D'asseurer sur un trosne une si belle vie, Et ne point consentir que des destins meilleurs Vous exilent d'icy pour commander ailleurs?

Dircé.

Le roy, tout roy qu'il est, Seigneur, n'est pas mon maistre, Et le sang de Layus, dont j'eus l'honneur de naistre, Dispense trop mon cœur de recevoir la loy D'un trosne que sa mort n'a dû laisser qu'à moy. Mais, comme enfin le peuple et l'hymen de ma mére Ont mis entre ses mains le sceptre de mon pére, Et qu'en ayant icy toute l'authorité, Je ne puis rien pour vous contre sa volonté, Pourra-t'il trouver bon qu'on parle d'hyménée Au milieu d'une ville à périr condamnée, Où le couroux du Ciel, changeant l'air en poison, Donne lieu de trembler pour toute sa maison?

MEGARE.

Madame.

(Elle luy parle à l'oreille.)

Dircé.

Adieu, Seigneur; la reine, qui m'appelle, M'oblige à vous quitter pour me rendre auprès d'elle; Et d'ailleurs le roy vient.

THESÉE.

Que feray-je?

Dircé.

Parlez:

Je ne puis plus vouloir que ce que vous voulez.

# SCENE II.

# ŒDIPE, THESÉE, CLEANTE.

#### ŒDIPE.

Au milieu des malheurs que le Ciel nous envoye, Prince, nous croiriez-vous capables d'une joye, Et que, nous voyant tous sur les bords du tombeau, Nous pûssions d'un hymen allumer le flambeau? C'est choquer la raison peut-estre et la nature, Mais mon ame en secret s'en forme un doux augure Que Delphes, dont j'attens réponse en ce moment, M'envoira de nos maux le plein soulagement.

#### THESÉE.

Seigneur, si j'avois crû que parmy tant de larmes, La douceur d'un hymen pust avoir quelques charmes, Que vous en eussiez pû supporter le dessein, Je vous aurois fait voir un beau feu dans mon sein, Et tasché d'obtenir cet aveu favorable Qui peut faire un heureux d'un amant misérable.

#### ŒDIPE.

Je l'avois bien jugé, qu'un intérest d'amour Fermoit icy vos yeux aux périls de ma cour; Mais je croirois me faire à moy-mesme un outrage Si je vous obligeois d'y tarder davantage, Et si trop de lenteur à seconder vos feux Hazardoit plus long-temps un cœur si généreux. Le mien sera ravy que de si nobles chaisnes Unissent les Etats de Thebes et d'Athénes. Vous n'avez qu'à parler, vos vœux sont exaucez; Nommez ce cher objet, grand prince, et c'est assez. Un gendre tel que vous m'est plus qu'un nouveau trosne, Et vous pouvez choisir d'Isméne ou d'Antigone: Car je n'ose penser que le fils d'un grand roy, Un si fameux héros, aime ailleurs que chez moy, Et qu'il veuille en ma cour, au mépris de mes filles, Honorer de sa main de communes familles.

#### THESÉE.

Seigneur, il est tout vray, j'aime en vostre palais, Chez vous est la beauté qui fait tous mes souhaits; Vous l'aimez à l'égal d'Antigone et d'Isméne, Elle tient mesme rang chez vous et chez la reine; En un mot, c'est leur sœur, la princesse Dircé, Dont les yeux...

#### ŒDIPE.

Quoy! ses yeux, Prince, vous ont blessé? Je suis fasché pour vous que la reine sa mére Ait sceu vous prévenir pour un fils de son frére. Ma parole est donnée, et je n'y puis plus rien; Mais je croy qu'après tout ses sœurs la valent bien.

# THESÉE.

Antigone est parfaite, Isméne est admirable, Dircé, si vous voulez, n'a rien de comparable; Elles sont l'une et l'autre un chef-d'œuvre des cieux; Mais où le cœur est pris on charme en vain les yeux. Si vous avez aimé, vous avez sceu connoistre Que l'amour de son choix veut estre le seul maistre, Que, s'il ne choisit pas toûjours le plus parfait, Il attache du moins les cœurs au choix qu'il fait, Et qu'entre cent beautez dignes de nostre hommage, Celle qu'il nous choisit plaist toûjours davantage.

Corneille. 1V.

Je voy qu'ainsi que vous elle a sa politique : Comme vous agissez en monarque prudent, Elle agit de sa part en cœur indépendant, En amante à bon titre, en princesse avisée, Qui mérite ce trosne où l'appelle Thésée. Je ne puis vous flater, et croirois vous trahir Si je vous promettois qu'elle pust obéir.

#### ŒDIPE.

Pourroit-on mieux défendre un esprit si rebelle?

Jocaste.

Parlons-en comme il faut, nous nous aimons plus qu'elle, Et c'est trop nous aimer que voir d'un œil jaloux Qu'elle nous rend le change et s'aime plus que nous. Un peu trop de lumiére à nos desirs s'oppose. Peut-estre avec le temps nous pourrions quelque chose, Mais n'espérons jamais qu'on change en moins d'un jour Quand la raison soûtient le party de l'amour.

#### ŒDIPE.

Souscrivons donc, Madame, à tout ce qu'elle ordonne, Couronnons cet amour de ma propre couronne, Cédons de bonne grace, et, d'un esprit content, Remettons à Dircé tout ce qu'elle prétend. A mon ambition Corinthe peut suffire, Et pour les plus grands cœurs c'est assez d'un empire. Mais vous souvenez-vous que vous avez deux fils Que le couroux du Ciel a fait naistre ennemis, Et qu'il vous en faut craindre un exemple barbare, A moins que, pour régner, leur destin les sépare?

#### JOCASTE.

Je ne voy rien encor fort à craindre pour eux : Dircé les aime en sœur, Thésée est généreux,

#### EDIPE.

C'est en vostre faveur estre un peu bien crédule De présumer qu'un roy, pour contenter vos yeux, Veuille pour ennemis les hommes et les dieux.

#### THESÉE.

Je n'ay qu'un mot à dire après un si grand zèle : Quand vous donnez Dircé, Dircé se donne-t'elle?

Elle sçait son devoir.

THESÉE.

Sçavez-vous quel il esti

ŒDIPE.

L'auroit-elle réglé suivant vostre intérest? A me desobéir l'auriez-vous résoluë?

#### THESÉE.

Non, je respecte trop la puissance absoluë; Mais, lors que vous voudrez sans elle en disposer, N'aura-t'elle aucun droit, Seigneur, de s'excuser?

# ŒDIPE.

Le temps vous fera voir ce que c'est qu'une excuse.

# Thesée.

Le temps me fera voir jusques où je m'abuse, Et ce sera luy seul qui sçaura m'éclaircir De ce que pour Æmon vous ferez réüssir. Je porte peu d'envie à sa bonne fortune. Mais je commence à voir que je vous importune. Adieu; faites, Seigneur, de grace, un juste choix, Et, si vous étes roy, considérez les rois. Et cent voix tout à coup, sans estre articulées,
Dans une nuit subite à nos soûpirs meslées,
Faisoient avec horreur soudain connoistre à tous
Qu'il n'avoient plus ny d'yeux ny d'oreilles pour nous.

(Edippe.

Ah! Madame!

JOCASTE.

Ah! Seigneur, que marque un tel silence?

Que pourroit-il marquer qu'une juste vengeance? Les dieux, qui tost ou tard sçavent se ressentir, Dédaignent de répondre à qui les fait mentir. Ce fils, dont ils avoient prédit les avantures, Exposé par vostre ordre, a trompé leurs augures, Et ce sang innocent, et ces dieux irritez, Se vengent maintenant de vos impiétez.

JOCASTE.

Devions-nous l'exposer à son destin funeste, Pour le voir parricide et pour le voir inceste, Et des crimes si noirs étouffez au berceau Auroient-ils sceu pour moy faire un crime nouveau? Non, non, de tant de maux Thébes n'est assiégée Que pour la mort du roy, que l'on n'a pas vengée. Son ombre incessamment me frape encor les yeux, Je l'entens murmurer à toute heure, en tous lieux, Et se plaindre en mon cœur de cette ignominie Qu'imprime à son grand nom cette mort impunie.

Pourrions-nous en punir des brigands inconnus, Que peut-estre jamais en ces lieux on n'a veus? Si vous m'avez dit vray, peut-estre ay-je moy-mesme Sur trois de ces brigands vengé le diadème:

Et les membres épars des mauvais interprétes Ne laissoient dans ces murs que des bouches müettes. Mais, comme aux grands périls le salaire enhardit, Le peuple offre le sceptre, et la reine son lit; De cent cruelles morts cette offre est tost suivie. J'arrive, je l'apprens, j'y hazarde ma vie. Au pied du roc affreux semé d'os blanchissans, Je demande l'énigme et j'en cherche le sens, Et, ce qu'aucun mortel n'avoit encor pû faire, J'en dévoile l'image et perce le mystére. Le monstre, furieux de se voir entendu. Venge aussi-tost sur luy tant de sang répandu, Du roc s'élance en bas et s'écrase luy-mesme. La reine tint parole et j'eus le diadème. Dircé fournissoit lors à peine un lustre entier, Et me vit sur le trosne avec un œil altier. J'en vis frémir son cœur, j'en vis couler ses larmes, J'en pris pour l'avenir deslors quelques alarmes, Et, si l'aage en secret a pû la révolter, Voy ce que mon depart n'en doit point redouter. La mort du roy mon pére à Corinthe m'appelle, J'en attens aujourd'huy la funeste nouvelle, Et je hazarde tout à quitter les Thebains . Sans mettre ce dépost en de fidelles mains. Emon seroit, pour moy, digne de la princesse: S'il a de la naissance, il a quelque foiblesse, Et le peuple du moins pourroit se partager Si dans quelque attentat il osoit l'engager; Mais un prince voisin, tel que tu vois Thésée, Feroit de ma couronne une conqueste aisée Si d'un pareil hymen le dangereux lien Armoit pour luy son peuple et soûlevoit le mien.

Athènes est trop proche, et, durant une absence, L'oscasion qui flate anime l'espérance, Et, quand tous mes sujets me garderoient leur foy, Desolez comme ils sont, que pourroient-ils pour moy? La reine a pris le soin d'en parler à sa fille, Æmon est de son sang et chef de sa famille, Et l'amour d'une mère a souvent plus d'effet Que n'ont... Mais la voicy, sçachons ce qu'elle a fait.

### SCENE IV.

# ŒDIPE, JOCASTE, CLEANTE, NERINE.

### JOCASTE.

J'ay perdu temps, Seigneur, et cette ame embrasée Met trop de différence entre Æmon et Thésée. Aussi, je l'avoûray, bien que l'un soit mon sang, Leur mérite différe encor plus que leur rang, Et l'an a peu d'éclat auprés d'une personne Qui joint à de hauts faits celuy d'une couronne.

(EDIPE.

Thésée est donc, Madame, un dangereux rival?

JOCASTE.

Æmon est fort à plaindre, ou je devine mal. J'ay tout mis en usage auprès de la princesse, Conseil, authorité, reproche, amour, tendresse; J'en ay tiré des pleurs, arraché des soûpirs, Et n'ay pû de son cœur ébransler les desirs. J'ay poussé le dépit de m'en voir séparée Jusques à la nommer fille dénaturée. « Le sang royal n'a point ces bas attachemens

Qui font les déplaisirs de ces éloignemens, Et les ames, dit-elle, au trosne destinées, Ne doivent aux parens que les jeunes années. » ŒDIPE.

Et ces mots ont soudain calmé vostre couroux?

JOCASTE.

Pour les justifier elle ne veut que vous. Vostre exemple luy preste une preuve assez claire Que le trosne est plus doux que le sein d'une mére: Pour régner en ces lieux vous avez tout quitté.

#### ŒDIPE.

Mon exemple et sa faute ont peu d'égalité.
C'est loin de ses parens qu'un homme apprend à vivre,
Hercule m'a donné ce grand exemple à suivre,
Et c'est pour l'imiter que par tous nos climats
J'ay cherché comme luy la gloire et les combats.
Mais, bien que la pudeur, par des ordres contraires,
Attache de plus près les filles à leurs méres,
La vostre aime une audace où vous la soûtenez.

JOCASTE.

Je la condamneray si vous la condamnez;
Mais, à parler sans fard, si j'étois en sa place,
J'en userois comme elle, et j'aurois mesme audace.
Et vous-mesme, Seigneur, après tout, dites-moy,
La condamneriez-vous si vous n'étiez son roy?

(EDIPE.

Si je condamne en roy son amour ou sa haine, Vous devez, comme moy, les condamner en reine. JOCASTE.

Je suis reine, Seigneur, mais je suis mére aussi; Aux miens, comme à l'Etat, je doy quelque soucy. Je sépare Dircé de la cause publique, Je voy qu'ainsi que vous elle a sa politique: Comme vous agissez en monarque prudent, Elle agit de sa part en cœur indépendant, En amante à bon titre, en princesse avisée, Qui mérite ce trosne où l'appelle Thésée. Je ne puis vous flater, et croirois vous trahir Si je vous promettois qu'elle pust obéir.

ŒDIPE.

Pourroit-on mieux défendre un esprit si rebelle?

Jocaste.

Parlons-en comme il faut, nous nous aimons plus qu'elle, Et c'est trop nous aimer que voir d'un œil jaloux Qu'elle nous rend le change et s'aime plus que nous. Un peu trop de lumiére à nos desirs s'oppose. Peut-estre avec le temps nous pourrions quelque chose, Mais n'esperons jamais qu'on change en moins d'un jour Quand la raison soûtient le party de l'amour.

#### CEDIPE.

Souscrivons donc, Madame, à tout ce qu'elle ordonne, Couronnons cet amour de ma propre couronne, Cédons de bonne grace, et, d'un esprit content, Remettons à Dircé tout ce qu'elle prétend.

A mon ambition Corinthe peut suffire,
Et pour les plus grands cœurs c'est assez d'un empire.
Mais vous souvenez-vous que vous avez deux fils
Que le couroux du Ciel a fait naistre ennemis,
Et qu'il vous en faut craindre un exemple barbare,
A moins que, pour régner, leur destin les sépare?

### JOCASTE.

Je ne voy rien encor fort à craindre pour eux: Dircé les aime en sœur, Thésée est généreux, Et, si pour un grand cœur c'est assez d'un empire, A son ambition Athénes doit suffire.

ŒDIPE.

Vous mettez une borne à cette ambition?

JOCASTE.

J'en prens, quoy qu'il en soit, peu d'appréhension, Et Thébes et Corinthe ont des bras comme Athénes. Mais nous touchons peut-estre à la fin de nos peines: Dymas est de retour, et Delphes a parlé.

ŒDIPE.

Que son visage montre un esprit desolé!

### SCENE V.

# ŒDIPE, JOCASTE, DYMAS, CLEANTE, NERINE.

ŒDIPE.

Et bien! quand verrons-nous finir nostre infortune? Qu'apportez-vous, Dymas, quelle réponse? Dymas.

Aucune.

ŒDIPE.

Quoy! les dieux sont müets?

Dymas

Ils sont müets et sourds.

Nous avons par trois fois imploré leur secours, Par trois fois redoublé nos vœux et nos offrandes; Ils n'ont pas daigné mesme écouter nos demandes. A peine parlions-nous qu'un murmure confus, Sortant du fond de l'antre, expliquoit leur refus, Et cent voix tout à coup, sans estre articulées,
Dans une nuit subite à nos soûpirs meslées,
Faisoient avec horreur soudain connoistre à tous
Qu'il n'avoient plus ny d'yeux ny d'oreilles pour nous.
(FDIPE.

Ah! Madame!

JOCASTE.

Ah! Seigneur, que marque un tel silence?

Que pourroit-il marquer qu'une juste vengeance? Les dieux, qui tost ou tard sçavent se ressentir, Dédaignent de répondre à qui les fait mentir. Ce fils, dont ils avoient prédit les avantures, Exposé par vostre ordre, a trompé leurs augures, Et ce sang innocent, et ces dieux irritez, Se vengent maintenant de vos impiétez.

JOCASTE.

Devions-nous l'exposer à son destin funeste,
Pour le voir parricide et pour le voir inceste,
Et des crimes si noirs étouffez au berceau
Auroient-ils sceu pour moy faire un crime nouveau?
Non, non, de tant de maux Thébes n'est assiégée
Que pour la mort du roy, que l'on n'a pas vengée.
Son ombre incessamment me frape encor les yeux,
Je l'entens murmurer à toute heure, en tous lieux,
Et se plaindre en mon cœur de cette ignominie
Qu'imprime à son grand nom cette mort impunie.

ŒDIPE.

Pourrions-nous en punir des brigands inconnus, Que peut-estre jamais en ces lieux on n'a veus? Si vous m'avez dit vray, peut-estre ay-je moy-mesme Sur trois de ces brigands vengé le diadème: Au lieu mesme, au temps mesme, attaqué seul par trois, J'en laissay deux sans vie, et mis l'autre aux abois. Mais ne négligeons rien, et du royaume sombre Faisons par Tirésie évoquer sa grande ombre. Puisque le Ciel se taist, consultons les enfers, Sçachons à qui de nous sont deus les maux soufferts, Sçachons-en, s'il se peut, la cause et le reméde. Allons tout de ce pas reclamer tous son aide. J'iray revoir Corinthe avec moins de soucy Si je laisse plein calme et pleine joye icy.





# ACTE II

### SCENE PREMIERE.

ŒDIPE, DIRCÉ, CLEANTE, MEGARE.

### ŒDIPE.

JE ne le céle point, cette hauteur m'étonne. Æmon a du mérite, on chérit sa personne, Il est prince, et de plus, étant offert par moy...

### Dircé.

Je vous ay déja dit, Seigneur, qu'il n'est pas roy.

Son hymen toutefois ne vous fait point descendre:
S'il n'est pas dans le trosne, il a droit d'y prétendre,
Et, comme il est sorty de mesme sang que vous,
Je croy vous faire honneur d'en faire vostre époux.

#### Dircé.

Vous pouvez donc sans honte en faire vostre gendre: Mes sœurs, en l'épousant, n'auront point à descendre; Mais pour moy vous sçavez qu'il est ailleurs des rois, Et mesme en vostre cour, dont je puis faire choix.

#### ŒDIPE.

Vous le pouvez, Madame, et n'en voudrez pas faire Sans en prendre mon ordre et celuy d'une mére.

#### Dircé.

Pour la reine, il est vray qu'en cette qualité Le sang peut luy devoir quelque civilité; Je m'en suis acquittée, et ne puis bien comprendre, Étant ce que je suis, quel ordre je doy prendre.

Celuy qu'un vray devoir prend des fronts couronnez, Lors qu'on tient auprès d'eux le rang que vous tenez. Je pense estre icy roy.

Dircé.

Je sçay ce que vous étes, Mais, si vous me contez au rang de vos sujettes, Je ne sçay si celuy qu'on vous a pû donner Vous asservit un front qu'on a dû couronner.

Seigneur, quoy qu'il en soit, j'ay fait choix de Thésée, Je me suis à ce choix moy-mesme authorisée, J'ay pris l'occasion que m'ont faite les dieux De fuir l'aspect d'un trosne où vous blessez mes yeux, Et de vous épargner cet importun ombrage Qu'à des rois comme vous peut donner mon visage.

ŒDIPE.

Le choix d'un si grand prince est bien digne de vous, Et je l'estime trop pour en estre jaloux; Mais le peuple, au milieu des coléres célestes, Aime encor de Layus les adorables restes, Et ne pourra souffrir qu'on luy vienne arracher Ces gages d'un grand roy qu'il tint jadis si cher.

Dircé.

De l'air dont jusqu'icy ce peuple m'a traitée, Je doy craindre fort peu de m'en voir regrettée. S'il eust eu pour son roy quelque ombre d'amitié, Si mon sexe ou mon âge eust émeu sa pitié, Dircé.

Ah! ce sera Thésée, ou la reine!

NERINE.

Ecoutez,

Et taschez d'y trouver quelques obscuritez. Tirésie a long-temps perdu ses sacrifices Sans trouver ny les dieux ny les ombres propices, Et celle de Layus, évoqué par son nom, S'obstinoit au silence aussi-bien qu'Apollon. Mais la reine en la place à peine est arrivée Qu'une épaisse vapeur s'est du temple élevée, D'où cette ombre aussi-tost, sortant jusqu'en plein jour, A surpris tous les yeux du peuple et de la cour. L'impérieux orgueil de son regard sévére Sur son visage pasle avoit peint la colére, Tout menaçoit en elle, et des restes de sang, Par un prodige affreux, luy dégoutoient du flanc. A ce terrible aspect la reine s'est troublée, La frayeur a couru dans toute l'assemblée, Et de vos deux amans j'ay veu les cœurs glacez A ces funestes mots que l'ombre a prononcez :

Un grand crime impuny cause vostre misere;
Par le sang de ma race il se doit effacer,
Mais, à moins que de le verser,
Le Ciel ne se peut satisfaire,
Et la fin de vos maux ne se fera point voir
Que mon sang n'ait fait son devoir.

Ces mots dans tous les cœurs redoublent les alarmes; L'ombre qui disparoit laisse la reine en larmes, Thésée au desespoir, Æmon tout hors de luy, Le roy mesme, arrivant, partage leur ennuy, Et d'une voix commune ils refusent une aide Qui fait trouver le mal plus doux que le reméde.

#### Dircé.

Peut-estre craignent-ils que mon cœur révolté
Ne leur refuse un sang qu'ils n'ont pas mérité;
Mais ma flame à la mort m'avoit trop résoluë
Pour ne pas y courir quand les dieux l'ont vouluë.
Tu m'as fait sans raison concevoir de l'effroy:
Je n'ay point dû trembler, s'ils ne veulent que moy.
Ils m'ouvrent une porte à sortir d'esclavage,
Que tient trop précieuse un généreux courage:
Mourir pour sa patrie est un sort plein d'appas
Pour quiconque à des fers préfére le trépas.

Admire, peuple ingrat qui m'as déshéritée, Quelle vengeance en prend ta princesse irritée, Et connoy, dans la fin de tes longs déplaisirs, Ta véritable reine à ses derniers soûpirs. Voy comme à tes malheurs je suis toute asservie: L'un m'a coûté mon trosne, et l'autre veut ma vie. Tu t'es sauvé du Sphinx aux dépens de mon rang, Sauve-toy de la peste au dépens de mon sang. Mais, après avoir veu, dans la fin de ta peine, Que pour toy le trépas semble doux à ta reine, Fay-toy de son exemple une adorable loy: Il est encor plus doux de mourir pour son roy.

### MEGARE.

Madame, auroit-on creu que cette ombre d'un pére, D'un roy dont vous tenez la mémoire si chére, Dans vostre injuste perte eust pris tant d'intérest Qu'elle vinst elle-mesme en prononcer l'arrest?

### Dircé.

N'appelle point injuste un trépas légitime: Si j'ay causé sa mort, puis-je vivre sans crime?

NERINE.

Vous, Madame?

#### Dircé.

Oui, Nérine, et tu l'as pû sçavoir. L'amour qu'il me portoit eut sur luy tel pouvoir Qu'il voulut sur mon sort faire parler l'oracle; Mais, comme à ce dessein la reine mit obstacle, De peur que cette voix des destins ennemis Ne fust aussi funeste à la fille qu'au fils, Il se déroba d'elle, ou plûtost prit la fuite, Sans vouloir que Phorbas et Nicandre pour suite. Hélas! sur le chemin il fut assassiné; Ainsi se vit pour moy son destin terminé, Ainsi j'en fus la cause.

### MEGARE.

Ouy, mais trop innocente Pour vous faire un supplice où la raison consente, Et jamais des tyrans les plus barbares loix...

### Dircé.

Mégare, tu sçais mal ce que l'on doit aux rois.
Un sang si précieux ne sçauroit se répandre
Qu'à l'innocente cause on n'ait droit de s'en prendre,
Et, de quelque façon que finisse leur sort,
On n'est point innocent quand on cause leur mort.
C'est ce crime impuny qui demande un supplice,
C'est par là que mon pére a part au sacrifice,
C'est amsi qu'un trépas qui me comble d'honneur
Asseure sa vengeance et fait vostre bonheur,

Et veut lier les mains au destin adoucy Qui m'offre en d'autres lieux ce qu'on me vole icy. MEGARE.

Madame, je ne sçay ce que je doy vous dire.
La raison vous anime et l'amour vous inspire,
Mais je crains qu'il n'éclate un peu plus qu'il ne faut,
Et que cette raison ne parle un peu trop haut.
Je crains qu'elle n'irrite un peu trop la colére
D'un roy qui jusqu'icy vous a traitée en pére,
Et qui vous a rendu tant de preuves d'amour
Qu'il espére de vous quelque chose à son tour.

#### Dircé

S'il a crû m'ébloüir par de fausses caresses, J'ay veu sa politique en former les tendresses, Et ces amusemens de ma captivité Ne me font rien devoir à qui m'a tout osté.

MEGARE.

Vous voyez que d'Æmon il a pris la querelle, Qu'il l'estime, chérit.

Dircé.

Politique nouvelle.

Megare.

Mais comment pour Thésée en viendrez-vous à bout? Il le méprise, hait.

Dircé.

Politique par tout.

Si la flame d'Æmon en est favorisée, Ce n'est pas qu'il l'estime, ou méprise Thésée; C'est qu'il craint dans son cœur que le droit souverain (Car enfin il m'est dû) ne tombe en bonne main. Comme il connoit le mien, sa peur de me voir reine Dispense à mes amans sa faveur ou sa haine,

Corneille. IV.

Et traiteroit ce prince ainsi que ce héros S'il portoit la couronne ou de Sparte ou d'Argos.

### MEGARE.

Si vous en jugez bien, que vous étes à plaindre!

Il fera de l'éclat, il voudra me contraindre; Mais, quoy qu'il me prépare à souffrir dans sa cour, Il éteindra ma vie avant que mon amour.

### MEGARE.

Espérons que le Ciel vous rendra plus heureuse; Cependant je vous trouve assez peu curieuse. Tout le peuple, accablé de mortelles douleurs, Court voir ce que Layus dira de nos malheurs, Et vous ne suivez point le roy chez Tirésie Pour sçavoir ce qu'en juge une ombre si chérie?

### Dircé.

J'ay tant d'autres sujets de me plaindre de luy Que je fermois les yeux à ce nouvel ennuy. Il auroit fait trop peu de menacer la fille, Il faut qu'il soit tyran de toute la famille, Qu'il porte sa fureur jusqu'aux ames sans corps, Et trouble insolemment jusqu'aux cendres des morts. Mais ces manes sacrez, qu'il arrache au silence, Se vengeront sur luy de cette violence, Et les dieux des enfers, justement irritez, Puniront l'attentat de ses impiétez.

### MEGARE.

Nous ne sçavons pas bien comme agit l'autre monde, Il n'est point d'œil perçant dans cette nuit profonde, Et, quand les dieux vengeurs laissent tomber leur bras, Il tombe assez souvent sur qui n'y pense pas.

#### Dircé.

Deust leur decret fatal me choisir pour victime, Si j'ay part au couroux, je n'en veux point au crime; Je veux m'offrir sans tache à leur bras tout-puissant, Et n'avoir à verser que du sang innocent.

### SCENE III.

# DIRCÉ, NERINE, MEGARE.

### NERINE.

Ah! Madame, il en faut de la mesme innocence Pour apaiser du Ciel l'implacable vengeance! Il faut une victime, et pure et d'un tel rang Que chacun la voudroit racheter de son sang.

DIRCÉ.

Nerine, que dis-tu? seroit-ce bien la reine?
Le Ciel feroit-il choix d'Antigone ou d'Isméne?
Voudroit-il Ethéocle, ou Polinice, ou moy?
Car tu me dis assez que ce n'est pas le roy,
Et, si le Ciel demande une victime pure,
Appréhender pour luy, c'est luy faire une injure.
Seroit-ce enfin Thésée? Hélas! si c'étoit luy...
Mais nomme, et dy quel sang le Ciel veut aujourd'huy.

NERINE.

L'ombre du grand Layus, qui luy sert d'interpréte, De honte ou de dépit sur ce nom est muëtte: Je n'ose vous nommer ce qu'elle nous a teu. Mais préparez, Madame, une haute vertu.; Prétez à ce récit une ame généreuse, Et vous-mesme jugez si la chose est douteuse. Dircé.

Ah! ce sera Thésée, ou la reine!

NERINE.

Ecoutez,

Et taschez d'y trouver quelques obscuritez. Tirésie a long-temps perdu ses sacrifices Sans trouver ny les dieux ny les ombres propices, Et celle de Layus, évoqué par son nom, S'obstinoit au silence aussi-bien qu'Apollon. Mais la reine en la place à peine est arrivée Qu'une épaisse vapeur s'est du temple élevée, D'où cette ombre aussi-tost, sortant jusqu'en plein jour, A surpris tous les yeux du peuple et de la cour. L'impérieux orgueil de son regard sévére Sur son visage pasle avoit peint la colére, Tout menaçoit en elle, et des restes de sang, Par un prodige affreux, luy dégoutoient du flanc. A ce terrible aspect la reine s'est troublée, La frayeur a couru dans toute l'assemblée, Et de vos deux amans j'ay veu les cœurs glacez A ces funestes mots que l'ombre a prononcez :

Un grand crime impuny cause vostre misere;
Par le sang de ma race il se doit effacer,
Mais, à moins que de le verser,
Le Ciel ne se peut satisfaire,
Et la fin de vos maux ne se fera point voir
Que mon sang n'ait fait son devoir.

Ces mots dans tous les cœurs redoublent les alarmes; L'ombre qui disparoit laisse la reine en larmes, Thésée au desespoir, Æmon tout hors de luy, Le roy mesme, arrivant, partage leur ennuy, Et d'une voix commune ils refusent une aide Qui fait trouver le mal plus doux que le reméde.

#### Dircé.

Peut-estre craignent-ils que mon cœur révolté
Ne leur refuse un sang qu'ils n'ont pas mérité;
Mais ma flame à la mort m'avoit trop résoluë
Pour ne pas y courir quand les dieux l'ont vouluë.
Tu m'as fait sans raison concevoir de l'effroy:
Je n'ay point dû trembler, s'ils ne veulent que moy.
Ils m'ouvrent une porte à sortir d'esclavage,
Que tient trop précieuse un généreux courage:
Mourir pour sa patrie est un sort plein d'appas
Pour quiconque à des fers préfére le trépas.

Admire, peuple ingrat qui m'as déshéritée, Quelle vengeance en prend ta princesse irritée, Et connoy, dans la fin de tes longs déplaisirs, Ta véritable reine à ses derniers soûpirs. Voy comme à tes malheurs je suis toute asservie: L'un m'a coûté mon trosne, et l'autre veut ma vie. Tu t'es sauvé du Sphinx aux dépens de mon rang, Sauve-toy de la peste au dépens de mon sang. Mais, après avoir veu, dans la fin de ta peine, Que pour toy le trépas semble doux à ta reine, Fay-toy de son exemple une adorable loy: Il est encor plus doux de mourir pour son roy.

### MEGARE.

Madame, auroit-on creu que cette ombre d'un pére, D'un roy dont vous tenez la mémoire si chére, Dans vostre injuste perte eust pris tant d'intérest Qu'elle vinst elle-mesme en prononcer l'arrest?

#### Dircé.

N'appelle point injuste un trépas légitime: Si j'ay causé sa mort, puis-je vivre sans crime?

NERINE.

Vous, Madame?

#### Dircé.

Oui, Nérine, et tu l'as pû sçavoir. L'amour qu'il me portoit eut sur luy tel pouvoir Qu'il voulut sur mon sort faire parler l'oracle; Mais, comme à ce dessein la reine mit obstacle, De peur que cette voix des destins ennemis Ne fust aussi funeste à la fille qu'au fils, Il se déroba d'elle, ou plûtost prit la fuite, Sans vouloir que Phorbas et Nicandre pour suite. Hélas! sur le chemin il fut assassiné; Ainsi se vit pour moy son destin terminé, Ainsi j'en fus la cause.

### MEGARE.

Ouy, mais trop innocente Pour vous faire un supplice où la raison consente, Et jamais des tyrans les plus barbares loix...

### Dircé.

Mégare, tu sçais mal ce que l'on doit aux rois. Un sang si précieux ne sçauroit se répandre Qu'à l'innocente cause on n'ait droit de s'en prendre, Et, de quelque façon que finisse leur sort, On n'est point innocent quand on cause leur mort. C'est ce crime impuny qui demande un supplice, C'est par là que mon pére a part au sacrifice, C'est ainsi qu'un trépas qui me comble d'honneur Asseure sa vengeance et fait vostre bonheur,

Et que tout l'avenir chérira la mémoire D'un châtiment si juste où brille tant de gloire.

# SCENE IV.

# THESÉE, DIRCÉ, MEGARE, NERINE.

#### Dircé.

Mais, que voy-je? Ah! Seigneur, quels que soient vos ennuis, Que venez-vous me dire, en l'état où je suis?

THESÉE.

Je viens prendre de vous l'ordre qu'il me faut suivre : Mourir, s'il faut mourir, et vivre, s'il faut vivre.

Dircé.

Ne perdez point d'efforts à m'arréter au jour, Laissez faire l'honneur.

THESÉE.

Laissez agir l'amour.

Dircé.

Vivez, Prince, vivez.

THESÉE.

Vivez donc, ma princesse.

Dircé.

Ne me ravalez point jusqu'à cette bassesse. Retarder mon trépas, c'est faire tout périr: Tout meurt si je ne meurs.

Thesée.

Laissez-moy donc mourir.

Dircé.

Hélas! qu'osez-vous dire?

THESÉE.

Hélas! qu'allez-vous faire? Direcé.

Finir les maux publics, obéir à mon pére, Sauver tous mes sujets.

THESÉE.

Par quelle injuste loy

Faut-il les sauver tous pour ne perdre que moy, Eux dont le cœur ingrat porte les justes peines D'un rebelle mépris qu'ils ont fait de vos chaisnes, Qui dans les mains d'un autre ont mis tout vostre bien?

Dircé.

Leur devoir violé doit-il rompre le mien? Les exemples abjets de ces petites ames Règlent-ils de leurs rois les glorieuses trames, Et quel fruit un grand cœur pourroit-il recueillir A recevoir du peuple un exemple à faillir? Non, non, s'il m'en faut un, je ne veux que le vostre, L'amour que j'ay pour vous n'en reçoit aucun autre : Pour le bon-heur public n'avez-vous pas toujours Prodigué vostre sang et hazardé vos jours? Quand vous avez défait le minotaure en Créte, Quand vous avez puny Damaste et Periphéte, Sinnis, Phæa, Scirron, que faisiez-vous, Seigneur, Que chercher à périr pour le commun bon-heur? Souffrez que pour la gloire une chaleur égale D'une amante aujourd'huy vous fasse une rivale. Le Ciel offre à mon bras par où me signaler: S'il ne sçait pas combattre il sçaura m'immoler, Et, si cette chaleur ne m'a point abusée, Je deviendray par là digne du grand Thésée. Mon sort en ce point seul du vostre est différent,

Que je ne puis sauver mon peuple qu'en mourant, Et qu'au salut du vostre un bras si nécessaire A chaque jour pour luy d'autres combats à faire.

### Thesée.

J'en ay fait, et beaucoup, et d'assez généreux; Mais celuy-cy, Madame, est le plus dangereux. J'ay fait trembler par tout, et devant vous je tremble; L'amant et le héros s'accordent mal ensemble. Mais enfin après vous tous deux veulent courir, Le héros ne peut vivre où l'amant doit mourir, La fermeté de l'un par l'autre est épuisée, Et, si Dircé n'est plus, il n'est plus de Thésée.

#### Dircé.

Hélas! c'est maintenant, c'est lors que je vous voy, Que ce mesme combat est dangereux pour moy. Ma vertu la plus forte à vostre aspect chancelle, Tout mon cœur applaudit à sa flâme rebelle, Et l'honneur, qui charmoit ses plus noirs déplaisirs, N'est plus que le tyran de mes plus chers desirs. Allez, Prince, et du moins, par pitié de ma gloire, Gardez-vous d'achever une indigne victoire; Et, si jamais l'honneur a sceu vous animer...

### THESÉE.

Hélas! à vostre aspect je ne sçay plus qu'aimer.

Direcé.

Par un pressentiment j'ay déja sceu vous dire Ce que ma mort sur vous se réserve d'empire. Vostre bras de la Gréce est le plus ferme appuy: Vivez pour le public, comme je meurs pour luy.

### Thesée.

Périsse l'univers pourveû que Dircé vive!

Périsse le jour mesme avant qu'elle s'en prive!
Que m'importe la perte ou le salut de tous?
Ay-je rien à sauver, rien à perdre, que vous?
Si vostre amour, Madame, étoit encor le mesme,
Si vous sçaviez encore aimer comme on vous aime...

### Dircé.

Ah! faites moins d'outrage à ce cœur affligé,
Que pressent les douleurs où vous l'avez plongé!
Laissez vivre du peuple un pitoyable reste,
Aux dépens d'un moment que m'a laissé la peste,
Qui peut-estre à vos yeux viendra trancher mes jours
Si mon sang répandu ne lui tranche le cours.
Laissez-moy me flater de cette triste joye
Que, si je ne mourois, vous en seriez la proye,
Et que ce sang aimé, que répandront mes mains,
Sera versé pour vous plus que pour les Thébains.
Des dieux mal obéïs la majesté suprème
Pourroit en ce moment s'en venger sur vous-mesme,
Et j'aurois cette honte, en ce funeste sort,
D'avoir prété mon crime à faire vostre mort.

### THESÉE.

Et ce cœur généreux me condamne à la honte
De voir que ma princesse en amour me surmonte,
Et de n'obéir pas à cette aimable loy
De mourir avec vous, quand vous mourez pour moy!
Pour moy comme pour vous soyez plus magnanime,
Voyez mieux qu'il y va mesme de vostre estime,
Que le choix d'un amant si peu digne de vous
Souilleroit cet honneur qui vous semble si doux,
Et que de ma princesse on dirait d'âge en âge
Qu'elle eut de mauvais yeux pour un si grand courage.

#### Dircé.

Mais, Seigneur, je vous sauve en courant au trépas, Et, mourant avec moy, vous ne me sauvez pas.

Thesée.

La gloire de ma mort n'en deviendra pas moindre; Si ce n'est vous sauver, ce sera vous réjoindre. Séparer deux amants, c'est tous deux les punir, Et dans le tombeau mesme il est doux de s'unir.

Dircé.

Que vous m'étes crüel, de jetter dans mon ame Un si honteux desordre avec des traits de flame! Adieu, Prince, vivez, je vous l'ordonne ainsi. La gloire de ma mort est trop douteuse icy, Et je hazarde trop une si noble envie A voir l'unique objet pour qui j'aime la vie. Thesée.

Vous fuyez, ma princesse, et votre adieu fatal...

Prince, il est temps de fuir quand on se défend mal. Vivez, encor un coup, c'est moy qui vous l'ordonne. THESÉE.

Le véritable amour ne prend loy de personne, Et, si ce fier honneur s'obstine à nous trahir, Je renonce, Madame, à vous plus obéir.





# ACTE III

### SCENE PREMIERE.

DIRCÉ.

MPITOYABLE soif de gloire,
Dont l'aveugle et noble transport
Me fait précipiter ma mort
Pour faire vivre ma mémoire,
Arrête pour quelques momens
Les impétueux sentimens
De cette inexorable envie,
Et souffre qu'en ce triste et favorable jour,
Avant que te donner ma vie,
Je donne un soûpir à l'amour.

Ne crains pas qu'une ardeur si belle Ose te disputer un cœur Qui de ton illustre rigueur Est l'esclave le plus fidelle : Ce regard tremblant et confus, Qu'attire un bien qu'il n'attend plus, N'empesche pas qu'il ne se dompte.

l est vray qu'il murmure et se dompte à regret,
Mais, s'il m'en faut rougir de honte,
Je n'en rougiray qu'en secret.

L'éclat de cette renommée,
Qu'asseure un si brillant trépas,
Perd la moitié de ses appas
Quand on aime et qu'on est aimée.
L'honneur, en monarque absolu,
Soûtient ce qu'il a résolu
Contre les assauts qu'on te livre;
est beau de mourir pour en suivre les loix,
Mais il est assez doux de vivre
Quand l'amour a fait un beau choix.

Toy, qui faisois toute la joye
Dont sa flame osoit me flater,
Prince, que j'ay peine à quitter,
A quelques honneurs qu'on m'envoye,
Accepte ce foible retour
Que vers toy d'un si juste amour
Fait la douloureuse tendresse:

ar les bords de la tombe où tu me vois courir,
Je crains les maux que je te laisse,
Quand je fais gloire de mourir.

J'en fais gloire, mais je me cache Un comble affreux de déplaisirs, Je fais taire tous mes desirs, Mon cœur à soy-mesme s'arrache. Cher prince, dans un tel aveu, Si tu peux voir quel est mon feu, J'en parle trop peut-estre, alors qu'il faut mourir: Hastons-nous d'empescher ce peuple de périr, Et, sans considérer quel fut vers moy son crime, Puisque le Ciel le veut, donnons-luy sa victime.

### JOCASTE.

Demain ce juste Ciel pourra s'expliquer mieux. Cependant vous laissez bien du trouble en ces lieux, Et, si vostre vertu pouvoit croire mes larmes, Vous nous épargneriez cent mortelles alarmes.

### Dircé.

Deussent avec vos pleurs tous vos Thébains s'unir, Ce que n'a pû l'amour, rien ne doit l'obtenir.

# SCENE III.

### ŒDIPE, JOCASTE, DIRCÉ.

### Dircé.

A quel propos, Seigneur, voulez-vous qu'on différe, Qu'on dédaigne un reméde à tous si salutaire? Chaque instant que je vis vous enléve un sujet, Et l'Etat s'affoiblit par l'affront qu'on me fait. Cette ombre de pitié n'est qu'un comble d'envie: Vous m'avez envié le bon-heur de ma vie, Et je vous voy par là jaloux de tout mon sort Jusques à m'envier la gloire de ma mort.

### ŒDIPE.

Qu'on perd de temps, Madame, alors qu'on vous fait gra: Direcé.

Le Ciel m'en a trop fait pour souffrir qu'on m'en fasse.

#### JOCASTE.

Faut-il voir vostre esprit obstinément aigry, Quand ce qu'on fait pour vous doit l'avoir attendry? Direct.

Faut-il voir son envie à mes vœux opposée, Quand il ne s'agit plus d'Æmon ny de Thésée?

Il s'agit de répandre un sang si précieux Qu'il faut un second ordre, et plus exprès, des dieux. Dircé.

Doutez-vous qu'à mourir je ne sois toute preste, Quand les dieux par mon pére ont demandé ma teste? ŒDIPE.

Je vous connoy, Madame, et je n'ay point douté De cet illustre excès de générosité; Mais la chose après tout n'est pas encor si claire Que cet ordre nouveau ne nous soit nécessaire.

#### Dircé.

Quoy! mon pére tantost parloit obscurément?

EDIPE.

Je n'en ay rien connu que depuis un moment. C'est un autre que vous peut-estre qu'il menace.

Dircé.

Si l'on ne m'a trompée, il n'en veut qu'à sa race. ŒDIPE.

Je sçay qu'on vous a fait un fidelle rapport, Mais vous pourriez mourir, et perdre vostre mort, Et la reine sans doute estoit bien inspirée Alors que par ses pleurs elle l'a différée.

JOCASTE.

Je ne reçoy qu'en trouble un si confus espoir.

ŒDIPE.

Ce trouble augmentera peut-estre avant ce soir.

JOCASTE.

Vous avancez des mots que je ne puis comprendre.

ŒDIPE.

Vous vous plaindrez fort peu de ne les point entendre, Nous devons bien-tost voir le mystére éclaircy.

Madame, cependant vous étes libre icy, La reine vous l'a dit ou vous a dû le dire, Et, si vous m'entendez, ce mot vous doit suffire.

### Dircé.

Quelque secret motif qui vous aye excité
A ce tardif excès de générosité,
Je n'emporteray point de Thébes dans Athénes
La colére des dieux et l'amas de leurs haines,
Qui pour premier objet pourraient choisir l'époux
Pour qui j'aurois osé mériter leur courroux.
Vous leur faites demain offrir un sacrifice?

ŒDIPE.

J'en espére pour vous un destin plus propice.

### Dircé.

J'y trouveray ma place, et feray mon devoir.

Quant au reste, Seigneur, je n'en veux rien sçavoir.

J'y prens si peu de part que, sans m'en mettre en peine,

Je vous laisse expliquer vostre enigme à la reine.

Mon cœur doit estre las d'avoir tant combatu,

Et fuit un piège adroit qu'on tend à sa vertu.

Et des morts de son rang les ombres immortelles Servent souvent aux dieux de truchemens fidelles.

JOCASTE.

Laissez la chose en doute, et du moins hésitez

Tant qu'on ait par leur bouche appris leurs volontez.

DIRCÉ.

Exiger qu'avec nous ils s'expliquent eux-mêmes, C'est trop nous asservir ces majestez suprèmes. JOCASTE.

Ma fille, il est toûjours assez tost de mourir.

DIRCÉ.

Madame, il n'est jamais trop tost de secourir,
Et, pour un mal si grand qui réclame nostre aide,
Il n'est point de trop seur ny de trop prompt remede.
Plus nous le différons, plus ce mal devient grand.
J'assassine tous ceux que la peste surprend;
Aucun n'en peut mourir qui ne me laisse un crime.
Je viens d'étouffer seule et Sostrate et Phædime,
Et, durant ce refus des remédes offerts,
La Parque se prévaut des momens que je perds.
Hélas! si sa fureur dans ces pertes publiques
Envelopoit Thésée après ses domestiques,
Si nos retardemens...

JOCASTE.

Vivez pour luy, Dircé,
Ne luy desrobez point un cœur si bien placé;
Avec tant de courage ayez quelque tendresse,
Agissez en amante aussi-bien qu'en princesse.
Vous avez liberté toute entière en ces lieux,
Le roy n'y prend pas garde, et je ferme les yeux.
C'est vous en dire assez. L'amour est un doux maistre,
Et, quand son choix est beau, son ardeur doit paroistre.

310

ŒDIPE.

Taschez de luy parler.

JOCASTE.

J'y vay tout de ce pas.

Qu'on me prépare un char pour aller chez Phorbas: Son dégoust de la cour pourroit sur un message S'excuser par caprice, et prétexter son âge. Dans une heure au plus tard je sçauray vous revoir. Mais que doy-je luy dire, et qu'en faut-il sçavoir? ŒDIPE.

Un bruit court, depuis peu, qu'il vous a mal servie, Que ce fils qu'on croit mort est encor plein de vie: L'oracle de Layus par là devient douteux, Et tout ce qu'il a dit peut s'étendre sur deux.

JOCASTE.

Seigneur, ou sur ce bruit je suis fort abusée, Ou ce n'est qu'un effet de l'amour de Thésée. Pour sauver ce qu'il aime et vous embarrasser, Jusques à vostre oreille il l'aura fait passer; Mais Phorbas aisément convaincra d'imposture Quiconque ose à sa foy faire une telle injure.

ŒDIPE.

L'innocence de l'âge aura pû l'émouvoir.

JOCASTE.

Je l'ay toûjours connu ferme dans son devoir; Mais, si déja ce bruit vous met en jalousie, Vous pouvez consulter le devin Tirésie, Publier sa réponse, et traiter d'imposteur De cette illusion le téméraire autheur.

ŒDIPE.

Je viens de le quitter, et de là vient ce trouble Qu'en mon cœur alarmé chaque moment redouble. C'étoit ce mesme sang dont vous m'avez fait naistre Qui s'indignoit deslors qu'on luy donnast un maistre, Et que vers soy Layus aime mieux rappeler Que de voir qu'à vos yeux on l'ose ravaler. Il oppose ma mort à l'indigne hyménée Où par raison d'Etat il me voit destinée, Il la fait glorieuse, et je meurs plus pour moy Que pour ces malheureux qui se sont fait un roy. Le Ciel en ma faveur prend ce cher interpréte Pour m'épargner l'affront de vivre encor sujette, Et, s'il a quelque foudre, il sçaura le garder Pour qui m'a fait des loix où j'ay dû commander.

Souffrez qu'à ses éclairs vostre orgueil se dissipe.
Ce foudre vous menace un peu plûtost qu'Œdipe,
Et le roy n'a pas lieu d'en redouter les coups
Quand parmy tout son peuple ils n'ont choisi que vous.
Direct

Madame, il se pent faire encor qu'il me prévienne. S'il sçait ma destinée, il ignore la sienne.

Le Ciel pourra venger ses ordres retardez,
Craignez ce changement que vous luy demandez.
Souvent on l'entend mal quand on le croit entendre,
L'oracle le plus clair se fait le moins comprendre;
Moy-mesme je le dy sans comprendre pourquoy,
Et ce discours en l'air m'échape malgré moy.

Pardonnez cependant à cette humeur hautaine: Je veux parler en fille, et je m'explique en reine. Vous qui l'étes encor, vous sçavez ce que c'est, Et jusqu'où nous emporte un si haut intérest. Si je n'en ay le rang, j'en garde la teinture; Le trosne a d'autres droits que ceux de la nature.

Corneille. IV.

J'en parle trop peut-estre, alors qu'il faut mourir: Hastons-nous d'empescher ce peuple de périr, Et, sans considérer quel fut vers moy son crime, Puisque le Ciel le veut, donnons-luy sa victime.

### JOCASTE.

Demain ce juste Ciel pourra s'expliquer mieux. Cependant vous laissez bien du trouble en ces lieux, Et, si vostre vertu pouvoit croire mes larmes, Vous nous épargneriez cent mortelles alarmes.

#### Dircé.

Deussent avec vos pleurs tous vos Thébains s'unir, Ce que n'a pû l'amour, rien ne doit l'obtenir.

# SCENE III.

# ŒDIPE, JOCASTE, DIRCÉ.

### Dircé.

A quel propos, Seigneur, voulez-vous qu'on différe, Qu'on dédaigne un reméde à tous si salutaire? Chaque instant que je vis vous enléve un sujet, Et l'Etat s'affoiblit par l'affront qu'on me fait. Cette ombre de pitié n'est qu'un comble d'envie: Vous m'avez envié le bon-heur de ma vie, Et je vous voy par là jaloux de tout mon sort Jusques à m'envier la gloire de ma mort.

### ŒDIPE.

Qu'on perd de temps, Madame, alors qu'on vous fait grande.

Direcé.

Le Ciel m'en a trop fait pour souffrir qu'on m'en fasse.

#### JOCASTE.

Faut-il voir vostre esprit obstinément aigry,
Quand ce qu'on fait pour vous doit l'avoir attendry?

Direct

Faut-il voir son envie à mes vœux opposée, Quand il ne s'agit plus d'Æmon ny de Thésée? ŒDIPE.

Il s'agit de répandre un sang si précieux Qu'il faut un second ordre, et plus exprès, des dieux. Direcé.

Doutez-vous qu'à mourir je ne sois toute preste, Quand les dieux par mon pére ont demandé ma teste? ŒDIPE.

Je vous connoy, Madame, et je n'ay point douté De cet illustre excès de générosité; Mais la chose après tout n'est pas encor si claire Que cet ordre nouveau ne nous soit nécessaire.

### Dircé.

Quoy! mon pére tantost parloit obscurément?

(EDIPE.

Je n'en ay rien connu que depuis un moment. C'est un autre que vous peut-estre qu'il menace.

### Dircé.

Si l'on ne m'a trompée, il n'en veut qu'à sa race. ŒDIFE.

Je sçay qu'on vous a fait un fidelle rapport, Mais vous pourriez mourir, et perdre vostre mort, Et la reine sans doute estoit bien inspirée Alors que par ses pleurs elle l'a différée.

### JOCASTE.

Je ne reçoy qu'en trouble un si confus espoir.

#### ŒDIPE.

Ce trouble augmentera peut-estre avant ce soir.

#### JOCASTE.

Vous avancez des mots que je ne puis comprendre.

#### (EDIPE

Vous vous plaindrez fort peu de ne les point entendre, Nous devons bien-tost voir le mystére éclaircy.

Madame, cependant vous étes libre icy, La reine vous l'a dit ou vous a dû le dire, Et, si vous m'entendez, ce mot vous doit suffire.

#### Dircé.

Quelque secret motif qui vous aye excité
A ce tardif excès de générosité,
Je n'emporteray point de Thébes dans Athénes
La colére des dieux et l'amas de leurs haines,
Qui pour premier objet pourraient choisir l'époux
Pour qui j'aurois osé mériter leur courroux.
Vous leur faites demain offrir un sacrifice?

### ŒDIPE.

J'en espére pour vous un destin plus propice.

### Dircé.

J'y trouveray ma place, et feray mon devoir.

Quant au reste, Seigneur, je n'en veux rien sçavoir.

J'y prens si peu de part que, sans m'en mettre en peine,

Je vous laisse expliquer vostre enigme à la reine.

Mon cœur doit estre las d'avoir tant combatu,

Et fuit un piège adroit qu'on tend à sa vertu.

### SCENE IV.

# JOCASTE, ŒDIPE, SUITE.

#### ŒDIPE.

Madame, quand des dieux la réponse funeste, De peur d'un parricide et de peur d'un inceste, Sur le mont Cythéron fit exposer ce fils Pour qui tant de forfaits avoient esté prédits, Sceustes-vous faire choix d'un ministre fidelle?

Aucun pour le feu roy n'a montré plus de zèle, Et, quand par des voleurs il fut assassiné, Ce digne favory l'avoit accompagné.
Par luy seul on a sceu cette noire aventure:
On le trouva percé d'une large blessure,
Si baigné dans son sang et si près de mourir
Qu'il fallut une année et plus pour l'en guérir.

CEDIPE.

Est-il mort?

### JOCASTE.

Non, Seigneur. La perte de son maistre Fut cause qu'en la cour il cessa de paroistre; Mais il respire encor, assez vieil et cassé, Et Mégare, sa fille, est auprès de Dircé.

(Edd. P. D. P. E. C. D. P. E. D. P. E. C. D. P. E. C. D. P. E. C. D. P. E. C. D. P. E. D. P.

Où fait-il sa demeure?

Jocaste.

Au pied de cette roche

Que de ces tristes murs nous voyons la plus proche.

CEDIPE.

Taschez de luy parler.

JOCASTE.

J'v vay tout de ce pas.

Qu'on me prépare un char pour aller chez Phorbas: Son dégoust de la cour pourroit sur un message S'excuser par caprice, et prétexter son âge. Dans une heure au plus tard je sçauray vous revoir. Mais que doy-je luy dire, et qu'en faut-il scavoir?

Un bruit court, depuis peu, qu'il vous a mal servie, Que ce fils qu'on croit mort est encor plein de vie: L'oracle de Layus par là devient douteux, Et tout ce qu'il a dit peut s'étendre sur deux.

JOCASTE.

Seigneur, ou sur ce bruit je suis fort abusée, Ou ce n'est qu'un effet de l'amour de Thésée. Pour sauver ce qu'il aime et vous embarrasser, Jusques à vostre oreille il l'aura fait passer; Mais Phorbas aisément convaincra d'imposture Quiconque ose à sa foy faire une telle injure.

ŒDIPE.

L'innocence de l'âge aura pû l'émouvoir.

JOCASTE.

Je l'ay toûjours connu ferme dans son devoir; Mais, si déja ce bruit vous met en jalousie, Vous pouvez consulter le devin Tirésie, Publier sa réponse, et traiter d'imposteur De cette illusion le téméraire autheur.

CEDIPE.

Je viens de le quitter, et de là vient ce trouble Qu'en mon cœur alarmé chaque moment redouble. « Ce prince, m'a-t-il dit, respire en vostre cour, Vous pourrez le connoistre avant la fin du jour, Mais il pourra vous perdre en se faisant connoistre. Puisse-t'il ignorer quel sang luy donna l'estre! » Voilà ce qu'il m'a dit, d'un ton si plein d'effroy Qu'il l'a fait rejallir jusqu'en l'ame d'un roy. Ce fils, qui devoit estre inceste et parricide, Doit avoir un cœur lasche, un courage perfide, Et, par un sentiment facile à deviner, Il ne se cache icy que pour m'assassiner: C'est par là qu'il aspire à devenir monarque, Et vous le connoistrez bien-tost à cette marque.

Quoy qu'il en soit, Madame, allez trouver Phorbas, Tirez-en, s'il se peut, les clartez qu'on n'a pas. Tâchez en mesme temps de voir aussi Thésée, Dites-luy qu'il peut faire une conqueste aisée, Qu'il ose pour Dircé, que je n'en verray rien. J'admire un changement si confus que le mien: Tantost dans leur hymen je croyois voir ma perte, J'allois, pour l'empescher, jusqu'à la force ouverte, Et, sans sçavoir pourquoy, je voudrois que tous deux Fussent loin de ma veuë au comble de leurs vœux, Que les emportemens d'une ardeur mutuelle M'eussent débarassé de son amant et d'elle. Bien que de leur vertu rien ne me soit suspect, Je ne sçay quelle horreur me trouble à leur aspect; Ma raison la repousse et ne m'en peut défendre, Moy-mesme en cet état je ne puis me comprendre, Et l'enigme du Sphinx fut moins obscur pour moy Que le fond de mon cœur ne l'est dans cet effroy. Plus je le considére, et plus je m'en irrite. Mais ce prince paroit, souffrez que je l'évite.

Et, si vous vous sentez l'esprit moins interdit, Agissez avec luy comme je vous ay dit.

## SCENE V.

# JOCASTE, THESÉE.

JOCASTE.

Prince, que faites-vous? quelle pitié craintive, Quel faux respect des dieux tient vostre flame oisive? Avez-vous oublié comme il faut secourir?

THESÉE.

Dircé n'est plus, Madame, en état de périr. Le Ciel vous rend un fils, et ce n'est qu'à ce prince Qu'est dû le triste honneur de sauver sa province.

JOCASTE.

C'est trop vous asseurer sur l'éclat d'un faux bruit.

Thesée.

C'est une vérité dont je suis mieux instruit.

JOCASTE.

Vous le connaissez donc?

Thesée.

A l'égal de moy-mesme.

JOCASTE.

De quand?

THESÉE.

De ce moment.

JOCASTE.

Et vous l'aimez?

THESÉE.

Je l'aime

Jusqu'à mourir du coup dont il sera percé.

JOCASTE.

Mais cette amitié céde à l'amour de Dircé? THESÉE.

Hélas! cette princesse, à mes desirs si chére, En un fidelle amant trouve un malheureux frére, Qui mourroit de douleur d'avoir changé de sort, N'étoit le prompt secours d'une plus digne mort, Et qu'assez-tost connu pour mourir au lieu d'elle, Ce frére malheureux meurt en amant fidelle.

JOCASTE.

Quoy! vous seriez mon fils?

THESÉE.

Et celuy de Layus.

JOCASTE.

Qui vous a pû le dire?

THESÉE.

Un témoin qui n'est plus,
Phædime, qu'à mes yeux vient de ravir la peste.
Non qu'il m'en ait donné la preuve manifeste,
Mais Phorbas, ce vieillard qui m'exposa jadis,
Répondra mieux que luy de ce que je vous dis,
Et vous éclaircira touchant une avanture
Dont je n'ay pû tirer qu'une lumiére obscure.

Ce peu qu'en ont pour moy les soûpirs d'un mourant Du grand droit de régner seroit mauvais garant, Mais ne permettez pas que le roy me soupçonne, Comme si ma naissance ébransloit sa couronne: Quelque honneur, quelques droits qu'elle ait pu m'acquerir, Je ne viens disputer que celuy de mourir.

#### JOCASTE.

Je ne sçay si Phorbas avoûra vostre histoire. Mais, qu'il l'avouë ou non, j'auray peine à vous croire. Avec vostre mourant Tirésie est d'accord, A ce que dit le roy, que mon fils n'est point mort: C'est déja quelque chose, et toutefois mon ame Aime à tenir suspecte une si belle flame. Je ne sens point pour vous l'émotion du sang, Je vous trouve en mon cœur toûjours en mesme rang, J'ay peine à voir un fils où j'ai crû voir un gendre; La nature avec vous refuse de s'entendre, Et me dit en secret, sur vostre emportement, Qu'il a bien peu d'un frère et beaucoup d'un amant; Qu'un frére a pour des sœurs une ardeur plus remise, A moins que sous ce tître un amant se déguise, Et qu'il cherche en mourant la gloire et la douceur D'arracher à la mort ce qu'il nomme sa sœur.

## THESÉE.

Que vous connoissez mal ce que peut la nature!
Quand d'un parfait amour elle a pris la teinture,
Et que le desespoir d'un illustre projet
Se joint aux déplaisirs d'en voir périr l'objet,
Il est doux de mourir pour une sœur si chére.
Je l'aimois en amant, je l'aime encor en frére;
C'est, sous un autre nom, le mesme empressement:
Je ne l'aime pas moins, mais je l'aime autrement.
L'ardeur sur la vertu fortement établie
Par ces retours du sang ne peut estre affoiblie,
Et ce sang, qui prétoit sa tendresse à l'amour,
A droit d'en emprunter les forces à son tour.

JOCASTE.

Et bien! soyez mon fils, puisque vous voulez l'estre,

Mais donnez-moy la marque où je le doy connoistre. Vous n'étes point ce fils si vous n'étes méchant, Le Ciel sur sa naissance imprima ce panchant. J'en voy quelque partie en ce desir inceste, Mais, pour ne plus douter, vous chargez-vous du reste? Etes-vous l'assassin et d'un pére et d'un roy?

#### THESÉE.

Ah! Madame, ce mot me fait paslir d'effroy.

JOCASTE.

C'étoit là de mon fils la noire destinée;
Sa vie, à ces forfaits par le Ciel condamnée,
N'a pû se dégager de cet astre ennemy,
Ny de son ascendant s'échaper à demy.
Si ce fils vit encore, il a tué son pére,
C'en est l'indubitable et le seul caractére,
Et le Ciel, qui prit soin de nous en avertir,
L'a dit trop hautement pour se voir démentir.
Sa mort seule pouvoit le desrober au crime.

Prince, renoncez donc à toute vostre estime, Dites que vos vertus sont crimes déguisez, Recevez tout le sort que vous vous imposez, Et, pour remplir un nom dont vous étes avide, Acceptez ceux d'inceste et de fils parricide: J'en croiray ces témoins que le Ciel m'a prescrits, Et ne vous puis donner mon aveu qu'à ce prix.

## THESÉE.

Quoy! la nécessité des vertus et des vices D'un astre impérieux doit suivre les caprices, Et Delphes malgré nous conduit nos actions Au plus bizarre effet de ses prédictions? L'ame est donc toute esclave, une loy souveraine 316 ŒDIPE

Vers le bien ou le mal incessamment l'entraisne, Et nous ne recevons ny crainte ny desir De cette liberté qui n'a rien à choisir, Attachez sans relasche à cet ordre sublime, Vertüeux sans mérite, et vicieux sans crime? Qu'on massacre les rois, qu'on brise les autels, C'est la faute des dieux, et non pas des mortels; De toute la vertu sur la terre épanduë Tout le prix à ces dieux, toute la gloire est deuë: Ils agissent en nous quand nous pensons agir, Alors qu'on délibére on ne fait qu'obéīr, Et nostre volonté n'aime, hait, cherche, évite, Que suivant que d'enhaut leur bras la précipite!

D'un tel aveuglement daignez me dispenser.

Le Ciel, juste à punir, juste à récompenser,

Pour rendre aux actions leur peine ou leur salaire,

Doit nous offrir son aide, et puis nous laisser faire.

N'enfonçons toutefois ny vostre œil ny le mien

Dans ce profond abîme où nous ne voyons rien;

Delphes a pû vous faire une fausse réponse,

L'argent pût inspirer la voix qui les prononce,

Cet organe des dieux pût se laisser gagner

A ceux que ma naissance éloignoit de regner,

Et par tous les climats on n'a que trop d'exemples

Qu'il est, ainsi qu'ailleurs, des méchans dans les temples.

Du moins puis-je asseurer que dans tous mes combats Je n'ay jamais souffert de seconds que mon bras, Que je n'ay jamais veu ces lieux de la Phocide Où fut par des brigands commis ce parricide, Que la fatalité des plus pressants malheurs Ne m'auroit pu réduire à suivre des voleurs, Que j'en ay trop puny pour en croistre le nombre...

#### JOCASTE.

Mais Layus a parlé, vous en avez veu l'ombre. De l'oracle avec elle on voit tant de rapport Qu'on ne peut qu'à ce fils en imputer la mort, Et c'est le dire assez qu'ordonner qu'on efface Un grand crime impuny par le sang de sa race. Attendons toutefois ce qu'en dira Phorbas; Autre que luy n'a veu ce malheureux trépas, Et de ce témoin seul dépend la connoissance Et de ce parricide et de vostre naissance. Si vous étes coupable, évitez-en les yeux, Et, de peur d'en rougir, prenez d'autres ayeux.

Je le verray, Madame, et sans inquiétude. Ma naissance confuse a quelque incertitude, Mais, pour ce parricide, il est plus que certain Que ce ne fut jamais un crime de ma main.



## Dircé.

O du sang de Layus preuves trop manifestes! Le Ciel, vous destinant à des flames incestes, A sceu de vostre esprit déraciner l'horreur Oue doit faire à l'amour le sacré nom de sœur! Mais, si sa flame y garde une place usurpée, Dircé dans vostre erreur n'est point enveloppée; Elle se défend mieux de ce trouble intestin. Et, si c'est vostre sort, ce n'est pas son destin. Non qu'enfin sa vertu vous regarde en coupable: Puisque le Ciel vous force, il vous rend excusable, Et l'amour pour les sens est un si doux poison Qu'on ne peut pas toûjours écouter la raison. Moy-mesme, en qui l'honneur n'accepte aucune grace, J'aime en ce douteux sort tout ce qui m'embarasse, Je ne sçay quoy m'y plaist qui n'ose s'exprimer, Et ce confus mélange a dequoy me charmer. Je n'aime plus qu'en sœur, et malgré moy j'espère. Ah! Prince, s'il se peut, ne soyez point mon frére, Et laissez-moy mourir avec les sentimens Que la gloire permet aux illustres amans.

Thesée.

Je vous ay déja dit, Princesse, que peut-estre Si-tost que vous vivrez je cesseray de l'estre. Faut-il que je m'explique, et toute vostre ardeur Ne peut-elle sans moy lire au fond de mon cœur? Puisqu'il est tout à vous, pénetrez-y, Madame, Vous verrez que sans crime il conserve sa flame. Si je suis descendu jusqu'à vous abuser, Un juste desespoir m'auroit fait plus oser, Et l'amour, pour défendre une si chére vie, Peut faire vanité d'un peu de tromperie.

J'en ay tiré ce fruit que ce nom décevant A fait connoistre icy que ce prince est vivant. Phorbas l'a confessé, Tirésie a luy-mesme Appuyé de sa voix cet heureux stratagème, C'est par luy qu'on a sceu qu'il respire en ces lieux. Souffrez donc qu'un moment je trompe encor leurs yeux. Et, puisque dans ce jour ce frére doit paroistre, Jusqu'à ce qu'on l'ait veu, permettez-moi de l'estre.

## Dircé.

Je pardonne un abus que l'amour a formé, Et rien ne peut déplaire alors qu'on est aimé. Mais hazardiez-vous tant sans aucune lumiére?

## THESÉE.

Mégare m'avoit dit le secret de son pére, Il m'a valu l'honneur de m'exposer pour tous, Mais je n'en abusois que pour mourir pour vous. Le succés a passé cette triste espérance: Ma flame en vos périls ne voit plus d'apparence. Si l'on peut à l'oracle ajouster quelque foy, Ce fils a de sa main versé le sang du roy, Et son ombre, en parlant de punir un grand crime, Dit assez que c'est luy qu'elle veut pour victime.

## Dircé.

Prince, quoy qu'il en soit, n'empeschez plus ma mort Si par le sacrifice on n'éclaircit mon sort. La reine, qui paroit, fait que je me retire: Sçachant ce que je sçay, j'aurois peur d'en trop dire, Et, comme enfin ma gloire a d'autres intérests, Vous sçaurez mieux sans moy ménager vos secrets. Mais, puisque vous voulez que mon esprit revive, Ne tenez pas long-temps la vérité captive.

Corneille. IV.

## SCENE II.

# JOCASTE, THESÉE, NERINE.

#### JOCASTE.

Prince, j'ay veu Phorbas, et tout ce qu'il m'a dit A ce que vous croyez peut donner du crédit.

Un passant inconnu, touché de cette enfance Dont un astre envieux condamnoit la naissance, Sur le mont Cythéron receut de luy mon fils, Sans qu'il lui demandast son nom ny son païs, De crainte qu'à son tour il ne conceust l'envie D'apprendre dans quel sang il conservoit la vie. Il l'a reveu depuis, et presque tous les ans, Dans le temple d'Elide offrir quelques presens. Ainsi chacun des deux connoit l'autre au visage, Sans s'estre l'un à l'autre expliquez davantage. Il a bien sceu de luy que ce fils conservé Respire encor le jour dans un rang élevé, Mais je demande en vain qu'à mes yeux il le montre, A moins que ce vieillard avec luy se rencontre.

Si Phædime aprés lui vous eut en son pouvoir, De cet inconnu mesme il pût vous recevoir, Et, voyant à Trœzéne une mére affligée De la perte du fils qu'elle avoit eu d'Ægée, Vous offrir en sa place, elle vous accepter. Tout ce qui sur ce point pourroit faire douter, C'est qu'il vous a souffert dans une flame inceste, Et n'a parlé de rien qu'en mourant de la peste.

Mais d'ailleurs Tirésie a dit que dans ce jour Nous pourrons voir ce prince, et qu'il vit dans la cour. Quelques momens après on vous a veu paroistre: Ainsi vous pouvez l'estre, et pouvez ne pas l'estre. Passons outre. A Phorbas ajousteriez-vous foy! S'il n'a pas veu mon fils, il vit la mort du roy, Il connoit l'assassin: voulez-vous qu'il vous voye?

## THESÉE.

Je le verray, Madame, et l'attens avec joye, Seur, comme je l'ay dit, qu'il n'est point de malheurs Qui m'eussent pû réduire à suivre des voleurs.

#### JOCASTE.

Ne vous asseurez point sur cette conjecture, Et souffrez qu'elle céde à la verité pure.

Honteux qu'un homme seul eust triomphé de trois, Qu'il en eust tué deux et mis l'autre aux abois, Phorbas nous supposa ce qu'il nous en fit croire, Et parla de brigands pour sauver quelque gloire. Il me vient d'avoüer sa foiblesse à genoux: « D'un bras seul, m'a-t'il dit, partirent tous les coups, Un bras seul à tous trois nous ferma le passage, Et d'une seule main ce grand crime est l'ouvrage. »

## THESÉE.

Le crime n'est pas grand, s'il fut seul contre trois; Mais jamais sans forfait on ne se prend aux rois, Et, fussent-ils cachez sous un habit champestre, Leur propre majesté les doit faire connoistre. L'assassin de Layus est digne du trépas, Bien que, seul contre trois, il ne le connust pas. Pour moy, je l'avoûrai, que jamais ma vaillance A mon bras contre trois n'a commis ma défense. L'œil de vostre Phorbas aura beau me chercher, Jamais dans la Phocide on ne m'a veu marcher.

Qu'il vienne, à ses regards sans crainte je m'expose, Et c'est un imposteur s'il vous dit autre chose.

JOCASTE.

Faites entrer Phorbas. Prince, pensez-y bien.

S'il est homme d'honneur, je n'en doy craindre rien.

JOCASTE.

Vous voudrez, mais trop tard, en éviter la veuë. Thesser.

Qu'il vienne, il tarde trop, cette lenteur me tuë, Et, si je le pouvois sans perdre le respect, Je me plaindrois un peu de me voir trop suspect.

## SCENE III.

# JOCASTE, THESÉE, PHORBAS, NERINE.

JOCASTE.

Laissez-moy luy parler, et prêtez-nous silence. Phorbas, envisagez ce prince en ma présence. Le reconnoissez-vous?

PHORBAS.

Je crois vous avoir dit

Que je ne l'ay point veu depuis qu'on le perdit, Madame. Un si long temps laisse mal reconnoistre Un prince qui pour lors ne faisoit que de naistre, Et, si je vois en luy l'effet de mon secours, Je n'y puis voir les traits d'un enfant de deux jours.

Je sçais ainsi que vous que les traits de l'enfance N'ont avec ceux d'un homme aucune ressemblance: Mais, comme ce héros, s'il est sorty de moy, Doit avoir de sa main versé le sang du roy, Seize ans n'ont pas changé tellement son visage Que vous n'en conserviez quelque imparfaite image.

Hélas! j'en garde encor si bien le souvenir Que je l'auray present durant tout l'avenir. Si pour connoistre un fils il vous faut cette marque, Ce prince n'est point né de nostre grand monarque. Mais desabusez-vous, et sçachez que sa mort Ne fut jamais d'un fils le parricide effort.

JOCASTE.

Et de qui donc, Phorbas? Avez-vous connoissance Du nom du meurtrier? sçavez-vous sa naissance?

PHORBAS.

Et, de plus, sa demeure et son rang. Est-ce assez?

JOCASTE.

Je sçauray le punir, si vous le connoissez. Pourrez-vous le convaincre?

PHORBAS.

Et par sa propre bouche. Jocaste.

A nos yeux?

PHORBAS.

A vos yeux. Mais peut-estre il vous touche, Peut-estre y prendrez-vous un peu trop d'intérest Pour m'en croire aisément quand j'auray dit qui c'est. Thesée.

Ne nous déguisez rien, parlez en asseurance, Que le fils de Layus en haste la vengeance.

JOCASTE.

Il n'est pas asseuré, Prince, que ce soit vous,

Comme il l'est que Layus fut jadis mon époux; Et d'ailleurs, si le Ciel vous choisit pour victime, Vous me devez laisser à punir ce grand crime.

#### THESÉE.

Avant que de mourir un fils peut le venger.

#### PHORBAS.

Si vous l'étes ou non, je ne puis le juger; Mais je sçay que Thésée est si digne de l'estre Qu'au seul nom qu'il en prend je l'accepte pour maistre. Seigneur, vengez un pére, ou ne soûtenez plus Que nous voyons en vous le vrai sang de Layus.

## JOCASTE.

Phorbas, nommez ce traistre et nous tirez de doute, Et j'atteste à vos yeux le Ciel qui nous écoute Que pour cet assassin il n'est point de tourmens Qui puissent satisfaire à mes ressentimens.

## PHORBAS.

Mais si je vous nommois quelque personne chere, Æmon vostre neveu, Créon vostre seul frére, Ou le prince Lycus, ou le roy vostre époux, Me pourriez-vous en croire ou garder ce couroux?

JOCASTE.

De ceux que vous nommez je sçay trop l'innocence.

PHORBAS.

Peut-estre qu'un des quatre a fait plus qu'il ne pense, Et j'ay lieu de juger qu'un trop cuisant ennuy...

JOCASTE.

Voicy le roy qui vient, dites tout devant luy.

## SCENE IV.

# ŒDIPE, JOCASTE, THESÉE, PHORBAS, SUITE.

#### ŒDIPE.

Si vous trouvez un fils dans le prince Thésée, Mon ame en son effroy s'étoit bien abusée: Il ne choisira point de chemin criminel Quand il voudra rentrer au trosne paternel, Madame, et ce sera du moins à force ouverte Qu'un si vaillant guerrier entreprendra ma perte.

Mais dessus ce vieillard plus je porte les yeux, Plus je croy l'avoir veu jadis en d'autres lieux. Ses rides me font peine à le bien reconnoistre. Ne m'as-tu jamais veu?

PHORBAS.

Seigneur, cela peut estre.

ŒDIPE.

Il y pourroit avoir entre quinze et vingt ans.

PHORBAS.

J'ay de confus rapports d'environ mesme temps.

ŒDIPE.

Environ ce temps-là fis-tu quelque voyage?

Phorbas.

Ouy, Seigneur, en Phocide, et là, dans un passage...

ŒDIPE.

Ah! je te reconnois, ou je suis fort trompé. C'est un de mes brigands à la mort échapé, Madame, et vous pouvez luy choisir des supplices: S'il n'a tue Layus, il fut un des complices.

JOCASTE.

C'est un de vos brigands? Ah! que me dites-vous! ŒDIPE.

Je le laissay pour mort et tout percé de coups.

Phorbas.

Quoy! vous m'auriez blessé? moy, Seigneur? ŒDIPE.

Ouy, perfide

Tu fis, pour ton malheur, ma rencontre en Phocide, Et tu fus un des trois que je sceus arréter Dans ce passage étroit qu'il fallut disputer; Tu marchois le troisiéme : en faut-il davantage? PHORBAS.

Si de mes compagnons vous peigniez le visage, Je n'aurois rien à dire et ne pourrois nier. ŒDIPE.

Seize ans, à ton avis, m'ont fait les oublier?

Ne le présume pas: une action si belle

En laisse au fond de l'ame une idée immortelle,

Et, si dans un combat on ne perd point de temps

A bien examiner les traits des combattans,

Après que celuy-cy m'eut tout couvert de gloire,

Je sceus tout à loisir contempler ma victoire.

Mais tu nieras encore et n'y connoistras rien.

PHORBAS.

Je seray convaincu si vous les peignez bien. Les deux que je suivis sont connus de la reine.

ŒDIPE.

Madame, jugez donc si sa défense est vaine: Le premier de ces trois que mon bras sceut punir A peine méritoit un leger souvenir.
Petit de taille, noir, le regard un peu louche,
Le front cicatrisé, la mine assez farouche,
Mais homme, à dire vray, de si peu de vertu
Que dès le prémier coup je le vis abatu.

Le second, je l'avoue, avoit un grand courage, Bien qu'il parust déja dans le panchant de l'âge; Le front assez ouvert, l'œil perçant, le teint frais; On en peut voir en moy la taille et quelques traits; Chauve sur le devant, meslé sur le derriére, Le port majestüeux et la démarche fiére. Il se défendit bien et me blessa deux fois, Et tout mon cœur s'émût de le voir aux abois. Vous paslissez, Madame!

JOCASTE.

Ah! Seigneur, puis-je apprendre

Que vous ayez tüé Layus après Nicandre, Que vous ayez blessé Phorbas de vostre main, Sans en frémir d'horreur, sans en paslir soudain?

ŒDIPE.

Quoy! c'est là ce Phorbas qui vit tuer son maistre?

JOCASTE.

Vos yeux après seize ans l'ont trop sceu reconnoistre, Et ses deux compagnons, que vous avez dépeints, De Nicandre et du roy portent les traits empreints.

CEDIPE.

Mais ce furent brigands dont le bras...

JOCASTE.

C'est un conte

Dont Phorbas au retour voulut cacher sa honte. Une main seule, hélas! fit ces funestes coups, Et, par vostre rapport, ils partirent de vous.

#### **ŒDIPE**

#### PHORBAS.

J'en fus presque sans vie un peu plus d'une année; Avant ma guérison on vit vostre hyménée; Je guéris, et mon cœur, en secret mutiné De connoistre quel roy vous nous aviez donné, S'imposa cet exil dans un séjour champestre, Attendant que le Ciel me fist un autre maistre.

## THESÉE.

Seigneur, je suis le frére ou l'amant de Dircé, Et son pére, ou le mien, de vostre main percé...

#### ŒDIPE.

Prince, je vous entens, il faut venger ce pére, Et ma perte à l'Etat semble estre necessaire, Puisque de nos malheurs la fin ne se peut voir Si le sang de Layus ne remplit son devoir : C'est ce que Tirésie avoit voulu me dire. Mais ce reste du jour souffrez que je respire. Le plus sévére honneur ne sçauroit murmurer De ce peu de momens que j'ose differer, Et ce coup surprenant permet à vostre haine De faire cette grace aux larmes de la reine.

#### THESÉE.

Nous nous verrons demain, Seigneur, et résoudrons...

#### ŒDIPE.

Quand il en sera temps, Prince, nous répondrons, Et, s'il faut après tout qu'un grand crime s'efface Par le sang que Layus a transmis à sa race, Peut-estre aurez-vous peine à reprendre son rang Qu'il ne vous ait coûté quelque peu de ce sang.

#### THESÉR.

Demain chacun de nous fera sa destinée.

## SCENE V.

## ŒDIPE, JOCASTE, SUITE.

## JOCASTE.

Que de maux nous promet cette triste journée! J'y doy voir ou ma fille ou mon fils s'immoler, Tout le sang de ce fils de vostre main couler, Ou de la sienne enfin le vostre se répandre; Et, ce qu'oracle aucun n'a fait encor attendre, Rien ne m'affranchira de voir sans cesse en vous, Sans cesse en un mary l'assassin d'un époux. Puis-je plaindre à ce mort la lumiére ravie Sans hair le vivant, sans détester ma vie? Puis-je de ce vivant plaindre l'aveugle sort Sans détester ma vie et sans trahir le mort?

#### (FDIPE

Madame, vostre haine est pour moy légitime, Et cet aveugle sort m'a fait vers vous un crime Dont ce prince demain me punira pour vous, Ou mon bras vengera ce fils et cet époux, Et, m'offrant pour victime à vostre inquiétude, Il vous affranchira de toute ingratitude. Alors, sans balancer, vous plaindrez tous les deux; Vous verrez sans rougir alors vos derniers feux, Et permettrez sans honte à vos douleurs pressantes Pour Layus et pour moy des larmes innocentes.

## Jocaste.

Ah! Seigneur, quelque bras qui puisse vous punir, Il n'effacera rien dedans mon souvenir; Je vous verray toûjours, sa couronne à la teste, De sa place en mon lit faire vostre conqueste; Je me verray toûjours vous placer en son rang Et baiser vostre main fumante de son sang. Mon ombre mesme un jour, dans les royaumes sombres, Ne recevra des dieux pour bourreaux que vos ombres, Et, sa confusion l'offrant à toutes deux, Elle aura pour tourmens tout ce qui fit mes feux.

Oracles decevans, qu'osiez-vous me prédire?
Si sur nostre avenir vos dieux ont quelque empire,
Quelle indigne pitié divise leur couroux?
Ce qu'elle épargne au fils retombe sur l'époux,
Et, comme si leur haine impuissante ou timide
N'osoit le faire ensemble inceste et parricide,
Elle partage à deux un sort si peu commun,
Afin de me donner deux coupables pour un.

O partage inégal de ce couroux celeste!
Je suis le parricide, et ce fils est l'inceste;
Mais mon crime est entier, et le sien imparfait:
Le sien n'est qu'en desirs, et le mien en effet.
Ainsi, quelques raisons qui puissent me défendre,
La vefve de Layus ne sçauroit les entendre,
Et les plus beaux exploits passent pour trahisons
Alors qu'il faut du sang, et non pas des raisons.

JOCASTE.

Ah! je n'en voy que trop, qui me déchirent l'âme!
La vefve de Layus est toûjours vostre femme,
Et n'oppose que trop, pour vous justifier,
A la moitié du mort celle du meurtrier.
Pour toute autre que moy vostre erreur est sans crime,
Toute autre admireroit vostre bras magnanime,

Et toute autre, réduite à punir vostre erreur,
La puniroit du moins sans trouble et sans horreur.
Mais, hélas! mon devoir aux deux partis m'attache.
Nul espoir d'aucun d'eux, nul effort ne m'arrache,
Et je trouve toûjours dans mon esprit confus
Et tout ce que je suis et tout ce que je fus.
Je vous doy de l'amour, je vous doy de la haine;
L'un et l'autre me plaist, l'un et l'autre me gesne,
Et mon cœur, qui doit tout, et ne voit rien permis,
Souffre tout à la fois deux tyrans ennemis.

La haine auroit l'appuy d'un serment qui me lie, Mais je le romps exprés pour en estre punie, Et, pour finir des maux qu'on ne peut soulager, J'aime à donner aux dieux un parjure à venger. C'est vostre foudre, ô Ciel! qu'à mon secours j'appelle. Œdipe est innocent, je me fais criminelle: Par un juste supplice osez me desunir De la nécessité d'aimer et de punir.

#### (FDIPE

Quoy! vous ne voyez pas que sa fausse justice Ne sçait plus ce que c'est que d'un juste supplice, Et que, par un desordre à confondre nos sens, Son injuste rigueur n'en veut qu'aux innocens? Après avoir choisi ma main pour ce grand crime, C'est le sang de Layus qu'il choisit pour victime, Et le bizarre éclat de son discernement Sépare le forfait d'avec le chatiment. C'est un sujet nouveau d'une haine implacable De voir sur vostre sang la peine du coupable, Et les dieux vous en font une éternelle loy S'ils punissent en luy ce qu'ils ont fait par moy. Voyez comme les fils de Jocaste et d'Œdipe D'une si juste haine ont tous deux le principe. A voir leurs actions, à voir leur entretien, L'un n'est que vostre sang, l'autre n'est que le mien, Et leur antipathie inspire à leur colére Des préludes secrets de ce qu'il vous faut faire. JOCASTE.

Pourrez-vous me hair jusqu'à cette rigueur De souhaiter pour vous mesme haine en mon cœur? CEDIPE.

Toûjours de vos vertus j'adoreray les charmes, Pour ne hair qu'en moy la source de vos larmes.

JOCASTE.

Et je me forceray toûjours à vous blasmer, Pour ne haïr qu'en moy ce qui vous fit m'aimer. Mais finissons, de grace, un discours qui me tuë: L'assassin de Layus doit me blesser la veuë, Et, malgré ce couroux par sa mort allumé, Je sens qu'Œdipe enfin sera toûjours aimé.

ŒDIPE.

Que fera cet amour?

JOCASTE.

Ce qu'il doit à la haine.

ŒDIPE.

Qu'osera ce devoir?

JOCASTE.

Croistre toûjours ma peine.

ŒDIPE.

Faudra-t'il pour jamais me bannir de vos yeux? JOCASTE.

Peut-estre que demain nous le sçaurons des dieux.



# ACTE V

## SCENE PREMIERE.

ŒDIPE, DYMAS.

## DYMAS.

Seigneur, il est trop vray que le peuple murmure,
Qu'il rejette sur vous sa funeste avanture,
Et que de tous costez on n'entend que mutins
Qui vous nomment l'autheur de leurs mauvais destins.
D'un devin suborné les infames prestiges
De l'ombre, disent-ils, ont fait tous les prodiges;
L'or mouvoit ce fantosme, et, pour perdre Dircé,
Vos presens luy dictoient ce qu'il a prononcé:
Tant ils conçoivent mal qu'un si grand roy consente
A venger son trépas sur sa race innocente,
Qu'il asseure son sceptre aux dépens de son sang
A ce bras impuny qui luy perça le flanc,
Et que, par cet injuste et crüel sacrifice,
Luy-mesme de sa mort il se fasse justice.

(Edipre.

Ils ont quelque raison de tenir pour suspect Tout ce qui s'est montré tantost à leur aspect,

Et je n'ose blasmer cette horreur que leur donne L'assassin de leur roy qui porte sa couronne. Moy-mesme, au fond du cœur de mesme horreur frapé. Je veux fuir le remords de son trosne occupé, Et je doy cette grace à l'amour de la reine D'épargner ma presence aux devoirs de sa haine, Puisque de nostre hymen les liens mal tissus Par ces mesmes devoirs semblent estre rompus. Je vay donc à Corinthe achever mon supplice. Mais ce n'est pas au peuple à se faire justice : L'ordre que tient le Ciel à luy choisir des rois Ne luy permet jamais d'examiner son choix. Et le devoir aveugle y doit toûjours souscrire, Jusqu'à ce que d'en haut on veuille s'en dédire. Pour chercher mon repos je veux bien me bannir, Mais, s'il me bannissoit, je sçaurois l'en punir, Ou, si je succombois sous sa troupe mutine, Je sçaurois l'accabler du moins sous ma ruine.

DYMAS.

Seigneur, jusques icy ses plus grands déplaisirs
Pour armes contre vous n'ont pris que des soûpirs,
Et cet abatement que luy cause la peste
Ne souffre à son murmure aucun dessein funeste.
Mais il faut redouter que Thésée et Dircé
N'osent pousser plus loin ce qu'il a commencé;
Phorbas mesme est à craindre, et pourroit le réduire
Jusqu'à se vouloir mettre en état de vous nuire.

EDIPE.

Thésée a trop de cœur pour une trahison,

Et d'ailleurs j'ay promis de luy faire raison. Pour Dircé, son orgueil dédaignera sans doute L'appuy tumultüeux que ton zéle redoute. Phorbas est plus à craindre, étant moins généreux. Mais il nous est aisé de nous asseurer d'eux. Fay-les venir tous trois, que je lise en leur ame S'ils préteroient la main à quelque sourde trame. Commence par Phorbas, je sçauray démesler Quels desseins...

Page.

Un vieillard demande à vous parler. Il se dit de Corinthe, et presse.

ŒDIPE.

Il vient me faire Le funeste rapport du trépas de mon pére. Préparons nos soûpirs à ce triste récit. Qu'il entre. Cependant fay ce que je t'ay dit.

## SCENE II.

ŒDIPE, IPHICRATE, SUITE.

ŒDIPE.

Et bien! Polybe est mort?

IPHICRATE.

Ouy, Seigneur.

Mais vous-mesme

Venir me consoler de ce malheur suprème, Vous qui, chef du conseil, devriez maintenant, Attendant mon retour, estre mon lieutenant; Vous à qui tant de soins d'élever mon enfance Ont acquis justement toute ma confiance! Ce voyage me trouble autant qu'il me surprend.

Corneille. IV.

#### IPHICRATE.

Le roy Polybe est mort, ce malheur est bien grand; Mais, comme enfin, Seigneur, il est suivy d'un pire, Pour l'apprendre de moy faites qu'on se retire.

(Œdipe fait un signe de teste à sa suite, qui l'oblige à se retirer.)

#### ŒDIPE.

Ce jour est donc pour moy le grand jour des malheurs, Puisque vous apportez un comble à mes douleurs? J'ay tüé le feu roy, jadis, sans le connoistre; Son fils, qu'on croyoit mort, vient icy de renaistre; Son peuple mutiné me voit avec horreur; Sa vesve, mon épouse, en est dans la sureur; Le chagrin accablant qui me devore l'ame Me sait abandonner et peuple, et sceptre, et semme, Pour remettre à Corinthe un esprit éperdu, Et par d'autres malheurs je m'y vois attendu!

## IPHICRATE.

Seigneur, il faut icy faire teste à l'orage, Il faut faire icy ferme et montrer du courage. Le repos à Corinthe en effet seroit doux, Mais il n'est plus de sceptre à Corinthe pour vous.

## ŒDIPE.

Quoy! l'on s'est emparé de celuy de mon pére?

IPHICRATE.

Seigneur, on n'a rien fait que ce qu'on a dû faire, Et vostre amour en moy ne voit plus qu'un banny, De son amour pour vous trop doucement puny.

ŒDIPE.

Quel énigme!

IPHICRATE.

Apprenez avec quelle justice Ce roy vous a dû rendre un si mauvais office: Vous n'étiez point son fils.

ŒDIPE.

Dieu! qu'entens-je?

IPHICRATE.

A regret

Ses remords en mourant ont rompu le secret. Il vous gardoit encore une amitié fort tendre; Mais le conte qu'aux dieux la mort force de rendre A porté dans son cœur un si pressant effroy Qu'il a remis Corinthe aux mains de son vray roy.

ŒDIPE.

Je ne suis point son fils! et qui suis-je, Iphicrate?

IPHICRATE.

Un enfant exposé dont le mérite éclate, Et de qui par pitié j'ay desrobé les jours Aux ongles des lyons, aux griffes des vautours.

ŒDIPE.

Et qui m'a fait passer pour le fils de ce prince?

IPHICRATE.

Le manque d'héritiers ébransloit sa province. Les trois que luy donna le conjugal amour Perdirent en naissant la lumière du jour, Et la mort du dernier me fit prendre l'audace De vous offrir au roy, qui vous mit en sa place.

Ce que l'on se promit de ce fils supposé Réunit sous ses loix son État divisé; Mais, comme cet abus finit avec sa vie, Sa mort de mon supplice auroit été suivie S'il n'eust donné cet ordre, à son dernier moment, Qu'un juste et prompt exil fust mon seul châtiment.

#### ŒDIPE.

Ce revers seroit dur pour quelque ame commune, Mais je me fis toûjours maistre de ma fortune, Et, puis qu'elle a repris l'avantage du sang, Je ne doy plus qu'à moy tout ce que j'eus de rang. Mais n'as-tu point appris de qui j'ay receu l'estre?

#### IPHICRATE.

Seigneur, je ne puis seul vous le faire connoistre. Vous fustes exposé jadis par un Thébain Dont la compassion vous remit en ma main, Et qui, sans m'éclaircir touchant vostre naissance, Me chargea seulement d'éloigner vostre enfance. J'en connoy le visage, et l'ay reveu souvent Sans nous estre tous deux expliquez plus avant. Je luy dis qu'en éclat j'avois mis vostre vie, Et luy cachay toûjours mon nom et ma patrie, De crainte, en les sçachant, que son zèle indiscret Ne vinst mal à propos troubler nostre secret. Mais, comme de sa part il connoit mon visage, Si je le trouve icy, nous sçaurons davantage.

## ŒDIPE.

Je serois donc Thébain, à ce conte?

## IPHICRATE.

Ouy, Seigneur.

#### ŒDIPE.

Je ne sçay si je dois le tenir à bon-heur; Mon cœur qui se soûléve en forme un noir augure Sur l'éclaircissement de ma triste avanture. Où me receustes-yous? IPHICRATE.

Sur le mont Cithéron.

ŒDIPE.

Ah! que vous me frapez par ce funeste nom! Le temps, le lieu, l'oracle, et l'âge de la reine, Tout semble concerté pour me mettre à la gesne. Dieux! seroit-il possible? Approchez-vous, Phorbas.

## SCENE III.

## ŒDIPE, IPHICRATE, PHORBAS.

IPHICRATE.

Seigneur, voilà celuy qui vous mit en mes bras. Permettez qu'à vos yeux je montre un peu de joye. Se peut-il faire, amy, qu'encor je te revoye?

PHORBAS.

Que j'ay lieu de benir ton retour fortuné! Qu'as-tu fait de l'enfant que je t'avois donné? Le généreux Thésée a fait gloire de l'estre, Mais sa preuve est obscure, et tu dois le connoistre. Parle.

IPHICRATE.

Ce n'est point luy, mais il vit en ces lieux.
PHORBAS.

Nomme-le donc, de grace.

IPHICRATE.

Il est devant tes yeux.

PHORBAS.

Je ne voy que le roy.

IPHICRATE.
C'est luy-mesme.
Phorbas.

Luy-mesme!

#### IRHICRATE.

Ouy, le secret n'est plus d'une importance extrème: Tout Corinthe le sçait. Nomme-luy ses parens.

#### PHORBAS.

En fussions-nous tous trois à jamais ignorans!

Seigneur, luy seul enfin peut dire qui vous étes.

Hélas! je le voy trop, et vos craintes secrettes, Qui vous ont empesché de vous entr'éclaircir, Loin de tromper l'oracle, ont fait tout réüssir.

Voyez où m'a plongé vostre fausse prudence. Vous cachiez ma retraite, il cachoit ma naissance; Vos dangereux secrets, par un commun accord, M'ont livré tout entier aux rigueurs de mon sort. Ce sont eux qui m'ont fait l'assassin de mon pére, Ce sont eux qui m'ont fait le mary de ma mére. D'une indigne pitié le fatal contre-temps Confond dans mes vertus ces forfaits éclatans; Elle fait voir en moy, par un meslange infame, Le frére de mes fils et le fils de ma femme. Le Ciel l'avoit prédit, vous avez achevé, Et vous avez tout fait quand vous m'avez sauvé.

## PHORBAS.

Ouy, Seigneur, j'ay tout fait sauvant vostre personne. M'en punissent les dieux si je me le pardonne!

## SCENE IV.

## ŒDIPE, IPHICRATE.

## ŒDIPE.

Que n'obéïssois-tu, perfide, à mes parens,
Qui se faisoient pour moy d'équitables tyrans?
Que ne luy disois-tu ma naissance et l'oracle,
Afin qu'à mes destins il pust mettre un obstacle?
Car, Iphicrate, en vain j'accuserois ta foy:
Tu fus dans ces destins aveugle comme moy,
Et tu ne m'abusois que pour ceindre ma teste
D'un bandeau dont par là tu faisois ma conqueste.

IPHICRATE.

Seigneur, comme Phorbas avoit mal obëy, Que l'ordre de son roy par là se vit trahy, Il avoit lieu de craindre, en me disant le reste, Que son crime, par moy devenu manifeste...

ŒDIPE.

Cesse de l'excuser. Que m'importe, en effet, S'il est coupable ou non de tout ce que j'ay fait? En ay-je moins de trouble ou moins d'horreur en l'ame?

# SCENE V.

ŒDIPE, DIRCÉ, IPHICRATE.

ŒDIPE.

Vostre frére est connu, le sçavez-vous, Madame?

#### Dircé.

Ouy, Seigneur, et Phorbas m'a tout dit en deux mots.

Vostre amour pour Thésée est dans un plein repos, Vous n'appréhendez plus que le tître de frére S'oppose à cette ardeur qui vous étoit si chére. Cette asseurance entière a dequoy vous ravir, Ou plûtost vostre haine a dequoy s'assouvir : Quand le Ciel de mon sort l'auroit faite l'arbitre, Elle ne m'eust choisi rien de pis que ce tître.

#### Dircé.

Ah! Seigneur, pour Æmon j'ay sceu mal obéir, Mais je n'ay point été jusques à vous hair. La fierté de mon cœur, qui me traitoit de reine, Vous cédoit en ces lieux la couronne sans peine, Et cette ambition que me prétoit l'amour Ne cherchoit qu'à regner dans un autre sejour.

Cent fois de mon orgueil l'éclat le plus farouche Aux termes odieux a refusé ma bouche;
Pour vous nommer tyran il falloit cent efforts,
Ce mot ne m'a jamais échapé sans remords:
D'un sang respectüeux la puissance inconnuë
A mes soûlévemens mesloit la retenuë,
Et cet usurpateur dont j'abhorrois la loy,
S'il m'eust donné Thésée, eust eu le nom de roy.

(Edipe.

C'étoit ce mesme sang dont la pitié secrette De l'ombre de Layus me faisoit l'interpréte. Il ne pouvoit souffrir qu'un mot mal entendu Détournast sur ma sœur un sort qui m'étoit dû, Et que vostre innocence, immolée à mon crime, Se fist de nos malheurs l'inutile victime.

#### Dircé.

Quel crime avez-vous fait que d'estre malheureux?

ŒDIPE.

Mon souvenir n'est plein que d'exploits généreux; Cependant je me trouve inceste et parricide, Sans avoir fait un pas que sur les pas d'Alcide, Ny recherché partout que loix à maintenir, Que monstres à détruire et méchans à punir. Aux crimes, malgré moy, l'ordre du Ciel m'attache; Pour m'y faire tomber à moy-mesme il me cache; Il offre, en m'aveuglant sur ce qu'il a prédit, Mon pére à mon épée, et ma mére à mon lit. Hélas! qu'il est bien vray qu'en vain on s'imagine Desrober nostre vie à ce qu'il nous destine! Les soins de l'éviter font courir au devant. Et l'adresse à le fuir y plonge plus avant. Mais, si les dieux m'ont fait la vie abominable, Ils m'en font par pitié la sortie honorable, Puisqu'enfin leur faveur meslée à leur couroux Me condamne à mourir pour le salut de tous, Et qu'en ce mesme temps qu'il faudroit que ma vie Des crimes qu'ils m'ont fait traisnast l'ignominie, L'éclat de ces vertus que je ne tiens pas d'eux Reçoit pour récompense un trépas glorieux. Dircé.

Ce trépas glorieux comme vous me regarde, Le juste choix du Ciel peut-estre me le garde. Il fit tout vostre crime, et le malheur du roy Ne vous rend pas, Seigneur, plus coupable que moy. D'un voyage fatal qui seul causa sa perte Je fus l'occasion, elle vous fut offerte; Vostre bras contre trois disputa le chemin. Mais ce n'étoit qu'un bras qu'empruntoit le destin, Puisque vostre vertu, qui servit sa colére, Ne pût voir en Layus ny de roy ni de pére. Ainsi j'espére encor que demain, par son choix, Le Ciel épargnera le plus grand de nos rois. L'intérest des Thébains et de vostre famille Tournera son couroux sur l'orgueil d'une fille Qui n'a rien que l'Etat doive considérer, Et qui contre son roy n'a fait que murmurer.

#### ŒDIPE.

Vous voulez que le Ciel, pour montrer à la terre Qu'on peut innocemment mériter le tonnerre, Me laisse de sa haine étaler en ces lieux L'exemple le plus noir et le plus odieux! Non, non, vous le verrez demain au sacrifice Par le choix que j'attens couvrir son injustice, Et par la peine deuë à son propre forfait Desavouer ma main de tout ce qu'elle a fait.

# SCENE VI.

# ŒDIPE, THESÉE, DIRCÉ, IPHICRATE.

## ŒDIPE.

Est-ce encor vostre bras qui doit venger son pére? Son amant en a-t'il plus de droit que son frére, Prince?

## THESÉE.

Je vous en plains, et ne puis concevoir, Seigneur...

#### ŒDIPE.

La vérité ne se fait que trop voir.

Mais nous pourrons demain estre tous deux à plaindre,
Si le Ciel fait le choix qu'il nous faut tous deux craindre.
S'il me choisit, ma sœur, donnez-luy vostre foy,
Je vous en prie en frére et vous l'ordonne en roy.
Vous, Seigneur, si Dircé garde encor sur vostre ame
L'empire que luy fit une si belle flame,
Prenez soin d'appaiser les discords de mes fils,
Qui par les nœuds du sang vous deviendront unis.
Vous voyez où des dieux nous a réduits la haine.
Adieu, laissez-moy seul en consoler la reine,

## SCENE VII.

Et ne m'enviez pas un secret entretien Pour affermir son cœur sur l'exemple du mien.

# THESÉE, DIRCÉ.

## Dircé.

Parmi de tels malheurs que sa constance est rare! Il ne s'emporte point contre un sort si barbare, La surprenante horreur de cet accablement Ne coûte à sa grande ame aucun égarement, Et sa haute vertu, toûjours inébranlable, Le soûtient au dessus de tout ce qui l'accable.

## THESÉE.

Souvent, avant le coup qui doit nous accabler, La nuit qui l'envelope a dequoy nous troubler. L'obscur pressentiment d'une injuste disgrace Combat avec effroy sa confuse menace;
Mais, quand ce coup tombé vient d'épuiser le sort
Jusqu'à n'en pouvoir craindre un plus barbare effort,
Ce trouble se dissipe, et cette ame innocente,
Qui brave impunément la fortune impuissante,
Regarde avec dédain ce qu'elle a combatu
Et se rend toute entière à toute sa vertu.

# SCENE VIII.

THESÉE, DIRCÉ, NERINE.

NERINE.

Madame...

Dircé.

Que veux-tu, Nérine?

Nérine.

Hélas! la reine...

DIRCÉ.

Que fait-elle?

NÉRINE.

Elle est morte, et l'excès de sa peine, Par un prompt desespoir...

Dircé.

Jusques où portez-vous,

Impitoyables dieux, vostre injuste couroux!

THESÉE.

Quoy! mesme aux yeux du roy son desespoir la tuë? Ce monarque n'a pû...

#### NERINE.

Le roy ne l'a point veuë, Et, quant à son trépas, ses pressantes douleurs L'ont creu devoir sur l'heure à de si grands malheurs. Phorbas l'a commencé, sa main a fait le reste.

Dircé.

Quoy! Phorbas...

#### NERINE.

Ouy, Phorbas, par son recit funeste Et par son propre exemple, a sceu l'assassiner.

Ce malheureux vieillard n'a pû se pardonner.

Il s'est jetté d'abord aux genoux de la reine,

Où, détestant l'effet de sa prudence vaine:

« Si j'ay sauvé ce fils pour estre vostre époux,

Et voir le roy son pére expirer sous ses coups,

A-t'il dit, la pitié, qui me fit le ministre

De tout ce que le Ciel eut pour vous de sinistre,

Fait place au desespoir d'avoir si mal servy,

Pour venger sur mon sang vostre ordre mal suivy.

L'inceste, où malgré vous tous deux je vous abisme,

Recevra de ma main sa prémière victime:

J'en doy le sacrifice à l'innocente erreur

Qui vous rend l'un pour l'autre un objet plein d'horreur.»

Cet arrest, qu'à nos yeux luy-mesme il se prononce, Est suivy d'un poignard qu'en ses flancs il enfonce. La reine, à ce malheur si peu prémédité, Semble le recevoir avec stupidité; L'excès de sa douleur la fait croire insensible, Rien n'échape au dehors qui la rende visible, Et tous ses sentimens, enfermez dans son cœur, Ramassent en secret leur dernière vigueur. Nous autres cependant, autour d'elle rangées, Stupides ainsi qu'elle, ainsi qu'elle affligées, Nous n'osons rien permettre à nos fiers déplaisirs, Et nos pleurs par respect attendent ses soûpirs.

Mais enfin, tout à coup, sans changer de visage,
Du mort qu'elle contemple elle imite la rage,
Se saisit du poignard, et, de sa propre main,
A nos yeux, comme luy, s'en traverse le sein.
On diroit que du Ciel l'implacable colére
Nous arreste les bras pour luy laisser tout faire.
Elle tombe, elle expire avec ces derniers mots:

« Allez dire à Dircé qu'elle vive en repos,
Que de ces lieux maudits en haste elle s'exile.
Athénes a pour elle un glorieux azile,
Si toutefois Thésée est assez généreux
Pour n'avoir point d'horreur d'un sang si malheureux. »

#### THESÉE.

Ah! ce doute m'outrage, et si jamais vos charmes...

#### DIRCE.

Seigneur, il n'est saison que de verser des larmes. La reine en expirant a donc pris soin de moy! Mais tu ne me dis point ce qu'elle a dit du roy?

#### NERINE.

Son ame en s'envolant, jalouse de sa gloire, Craignoit d'en emporter la honteuse mémoire, Et, n'osant le nommer son fils ny son époux, Sa dernière tendresse a toute été pour vous.

### Dircé.

Et je puis vivre encor après l'avoir perduë!

# SCENE DERNIERE

# THESÉE, DIRCÉ, CLEANTE, DYMAS, NERINE.

(Cléante sort d'un costé, et Dymas de l'autre, environ quatre vers après Cléante.)

#### CLEANTE.

La santé dans ces murs tout d'un coup répandue Fait crier au miracle et benir hautement
La bonté de nos dieux d'un si prompt changement.
Tous ces mourans, Madame, à qui déja la peste
Ne laissoit qu'un soûpir, qu'un seul moment de reste,
En cet heureux moment rappellez des abois,
Rendent graces au Ciel d'une commune voix,
Et l'on ne comprend point quel reméde il applique
A rétablir si-tost l'allegresse publique.

#### Dircé.

Que m'importe qu'il montre un visage plus doux, Quand il fait des malheurs qui ne sont que pour nous? Avez-vous veu le roy, Dymas?

## DYMAS.

Hélas! Princesse,
On ne doit qu'à son sang la publique allegresse,
Ce n'est plus que pour luy qu'il faut verser des pleurs;
Ses crimes inconnus avoient fait nos malheurs,
Et sa vertu souillée à peine s'est punie
Qu'aussi-tost de ces lieux la peste s'est bannie.

#### THESÉE.

L'effort de son courage a sceu nous éblouir,

D'un si grand desespoir il cherchoit à jouir, Et de sa fermeté n'empruntoit les miracles Que pour mieux éviter toute sorte d'obstacles.

Dircé.

Il s'est rendu par là maistre de tout son sort. Mais achéve, Dymas, le recit de sa mort, Achéve d'accabler une ame désolée.

#### DYMAS.

Il n'est point mort, Madame, et la sienne, ébranlée Par les confus remords d'un innocent forfait, Attend l'ordre des dieux pour sortir tout-à-fait.

Dircé.

Que nous disois-tu donc?

#### DYMAS

Ce que j'ose encor dire, Qu'il vit et ne vit plus, qu'il est mort et respire, Et que son sort douteux, qui seul reste à pleurer, Des morts et des vivans semble le séparer.

J'étois auprès de luy sans aucunes alarmes,
Son cœur sembloit calmé, je le voyois sans armes,
Quand soudain, attachant ses deux mains sur ses yeux:
« Prévenons, a-t'il dit, l'injustice des dieux;
Commençons à mourir avant qu'ils nous l'ordonnent.
Qu'ainsi que mes forfaits mes supplices étonnent.
Ne voyons plus le Ciel après sa cruauté,
Pour nous venger de luy dédaignons sa clarté,
Refusons-luy nos yeux, et gardons quelque vie
Qui montre encor à tous quelle est sa tyrannie. »
Là ses yeux arrachez par ses barbares mains
Font distiler un sang qui rend l'ame aux Thébains.
Ce sang si précieux touche à peine la terre
Que le couroux du Ciel ne leur fait plus la guerre,

Et trois mourans, guéris au milieu du palais, De sa part tout d'un coup nous annoncent la paix. Cléante vous a dit que par toute la ville...

#### THESÉR.

Cessons de nous gesner d'une crainte inutile. A force de malheurs le Ciel fait assez voir Que le sang de Layus a remply son devoir. Son ombre est satisfaite, et ce malheureux crime Ne laisse plus douter du choix de sa victime.

#### Dircé.

Un autre ordre demain peut nous estre donné. Allons voir cependant ce prince infortuné, Pleurer auprès de luy nostre destin funeste, Et remettons aux dieux à disposer du reste.





## EXAMEN D'ŒDIPE

A mauvaise fortune de Pertharite m'avoit assez dégousté du théatre pour m'obliger à faire retraite et à m'imposer un silence que je garderois encore si M. le procureur général Fouquet me l'esset permis. Comme il n'étoit pas moins surintendant des belles-

lettres que des finances, je ne pûs me défendre des ordres qu'il daigna me donner de mettre sur nostre scéne un des trois sujets qu'il me proposa. Il m'en laissa le choix, et je m'arrétay à celuy-cy, dont le bon-heur me vengea bien de la déroute de l'autre, puisque le roy s'en satisfit assez pour me faire recevoir des marques solides de son approbation par ses libéralitez, que je pris pour des commandemens tacties de consacrer aux divertissemens de Sa Majesté ce que l'âge et les vieux travaux m'avoient laissé d'esprit et de vigueur.

Je ne déguiseray point qu'après avoir fait le choix de ce sujet, sur cette confiance que j'aurois pour moy les suffrages de tous les sçavans, qui le regardent encor comme le chef-d'œuvre de l'antiquité, et que les pensées de Sophocle et de Sénèque, qui l'ont traité en leurs langues, me faciliteroient les moyens d'en venir à bout, je tremblay quand je l'envisageay de près. Je reconnus que ce qui avoit passé pour merveilleux en leurs siécles pourroit sembler horrible au nostre; que cette éloquente et curieuse description de la manière dont ce malheureux prince se créve les yeux, qui occupe tout leur cinquiéme acte, feroit soûlever la délica-

tesse de nos dames, dont le dégoust attire aisément celuy du reste de l'auditoire, et qu'enfin, l'amour n'ayant point de part en cette tragédie, elle étoit dénuée des principaux agrémens qui sont en possession de gagner la voix publique.

Ces considérations m'ont fait cacher aux yeux un si dangereux spectacle, et introduire l'heureux épisode de Thésée et Dircé. J'ay retranché le nombre des oracles, qui pouvoit estre importun et donner à Œdipe trop de soupçon de sa naissance; j'ay rendu la réponse de Layus, évoqué par Tirésie, assez obscure dans sa clarté apparente pour en faire une fausse application à cette princesse; j'ay rectifié ce qu'Aristote y trouve sans raison, et qu'il n'excuse que parce qu'il arrive avant le commencement de la piéce, et j'ay fait en sorte qu'Œdipe, loin de se croire l'autheur de la mort du roy son prédecesseur, s'imagine l'avoir vengée sur trois brigands à qui le bruit commun l'attribuë, et ce n'est pas un petit artifice qu'il s'en convainque luy-mesme lorsqu'il en veut convaincre Phorbas.

Ces changemens m'ont fait perdre l'avantage que je m'étois promis de n'estre souvent que le traducteur de ces grands génies qui m'ont précédé. La différente route que j'ay prise m'a empesché de me rencontrer avec eux, et de me parer de leur travail; mais en récompense j'ay eu le bon-heur de faire avouer qu'il n'est point sorty de piéces de ma main où il se trouve tant d'art qu'en celle-cy. On m'y a fait deux objections. L'une, que Dircé au troisième acte manque de respect envers sa mére, ce qui ne peut estre une faute au théatre, puisque nous ne sommes pas obligez de rendre parfaits ceux que nous y faisons voir, outre que cette princesse considére encor tellement ces devoirs de la nature que, bien qu'elle aye lieu de regarder cette mére comme une personne qui s'est emparée d'un trosne qui luy appartient, elle luy demande pardon de cette échapée, et la condamne aussi bien que les plus rigoureux de mes juges. L'autre objection regarde la guérison publique si-tost qu'Œdipe s'est puny. La narration s'en fait par Cléante et par Dymas, et l'on veut qu'il eust pû suffire de l'un des deux pour la faire. A quoy je répons que, ce miracle s'étant fait tout d'un coup, un seul homme n'en pouvoit sçavoir assez tost tout l'effet, et qu'il a fallu donner à l'un le récit

de ce qui s'étoit passé dans la ville, et à l'autre de ce qu'il avoit veu dans le palais. Je trouve plus à dire à Dircé, qui les écoute et devroit avoir couru auprès de sa mère si-tost qu'on luy en a dit la mort; mais on peut répondre que, si les devoirs de la nature nous appellent auprès de nos parents quand ils meurent, nous nous retirons d'ordinaire d'auprès d'eux quand ils sont morts, afin de nous épargner ce funeste spectacle, et qu'ainsi Dircé a pû n'avoir aucun empressement de voir sa mére, à qui son secours ne pouvoit plus estre utile puisqu'elle étoit morte. Outre que, si elle v eust couru, Thésée l'auroit suivie, et il ne me seroit demeuré personne pour entendre ces récits. C'est une incommodité de la representation qui doit faire souffrir quelque manquement à l'exacte vray-semblance. Les anciens avoient leurs chœurs qui ne sortoient point du théatre, et étoient toûjours prests d'écouter tout ce qu'on leur vouloit apprendre; mais cette facilité étoit compensée par tant d'autres importunitez de leur part que nous ne devons point nous repentir du retranchement que nous en avons fait.





# NOTES

#### DU TOME QUATRIÈME

#### ANDROMEDE

- Page 17, ligne 3. Ce jeu de scène, à cause des mots cet hymne que chantent les musiciens », serait mieux placé à la fin de la scène, où il figure d'ailleurs dans les éditions antérieures à 1663.
- l. 16. Quoique nos deux éditions portent ces, nous avons cru devoir mettre ses, qui a été donné par les éditions postérieures.
  - 21, vers 18. Espérer à ne se dit plus pour : espérer en.
- 29, 13. Dans le Dessein de la pièce d'Andromède, publié d'abord par Corneille, amour est au masculin.
  - 30, 8. Qui est ici l'équivalent de quoi, quelle chose.
- 33, 1. Je l'ai cru s'éteindre est une forme plus latine que française, qui paraîtrait barbare aujourd'hui, mais qui est pourtant très-grammaticale.
- 35, 16. Ce vers a remplacé avantageusement le suivant, qui se trouvait dans des éditions précédentes:
  - Si vous êtes amant, Phinée, je suis père.
- 38, 1. 6. A droit, qui signifie à côté droit, était autrefois très-usité.

- P. 46, vers 8. A droit de, pour par droit de, est une expression familière à Corneille. Nous disons encore : à bon droit.
- 48, 14-15. Ces deux vers sont omis dans l'édition de 1682.
- 49, 1. 15. S'explique a ici le sens du latin explicare : se développe.
- 50, v. 7. Au lieu de ressentimens, l'édition de 1682 porte ressentemens, que nous n'avons pas maintenu.
- 64, 1. Endurer, verbe neutre, signifie avoir de la patience au mal. C'est une expression familière à Corneille.
- 66, 26. Nous avons conservé ses, que donnent les éditions de 1668 et 1682, quoique nous préférions ces.
- 79, 2. Aversaire est bien imprimé ainsi dans les éditions contemporaines de Corneille.
- 85, l. 5. Conte et compte s'employaient indifféremment dans les deux sens.

#### DON SANCHE D'ARRAGON.

- P. 97, v. 4. Quoique notre texte de 1682 porte « en nos tyrans », nous avons imprimé « à nos tyrans », donné par les éditions postérieures.
- 105, 12. On disait alors indifféremment « je ne la suis pas » et « je ne le suis pas ».
- 107, 4. Comme il la résolvoit, comme il se mettait en devoir de l'accomplir.
  - 7. Je vous la fais bonne, je vous la ratifie.
- 114, 12. Croire ses yeux, s'en rapporter à eux, faire ce qu'ils conseillent.
- 123, 4. Au lieu de que, l'édition de 1655 donne qui, que nous avouons comprendre beaucoup mieux.
  - 126, 22-25. Il faut convenir que ces quatre vers sont

bien confus. Nous en avons, autant que possible, indiqué le sens par la ponctuation.

- P. 136, vers 16. Hériter s'employait alors comme verbe actif, dans le sens de recevoir en héritage.
- 144, 13. Nous avons maintenu tous impatiens, qui se trouve dans toutes les éditions anciennes; mais le sens de la phrase exigerait aujourd'hui tout impatiens.
- 148, 21. Nous en avoura, c'est-à-dire: nous en approuvera
- 156, 29, et 157, 1. A trois vers de distance, on trouve je le consens et j'y consens. Consentir, verbe actif, ne s'emploie plus aujourd'hui que dans le sens d'accorder quelque faveur.
- 166, 29. L'édition de 1682, au lieu de que, donne qui, qui est une faute.
- 167, 26. Abjet est écrit sans c, à cause de la rime. Il n'y avait pas, d'ailleurs, plus de raison de conserver le c à abject, venant d'abjectus, qu'à sujet, venant de subjectus, et autres mots de même formation.
  - 170, 8. Congé veut dire ici permission.
- 176, l. 7. Aucunement, en quelque sorte, sans idée de négation.

#### NICOMEDE.

- P. 181, v. 11-12. Construction de phrase heureusement tombée en désuétude, et qui, pour être régulière, demanderait la répétition immédiate du mot que.
- 23. Sur le mot abjet, voir ci-dessus la note de la page 167.
- 192, 12. Aversaire, ancienne forme d'adversaire, qui était déjà tombée en désuétude du temps de Corneille.
- 17-24. Corneille fait ici erreur en présentant le Flaminius dont il s'agit comme le fils du vaincu de Trasimène. L'histoire ne nous dit pas non plus que celui-ci ait été tué de la main d'Annibal.

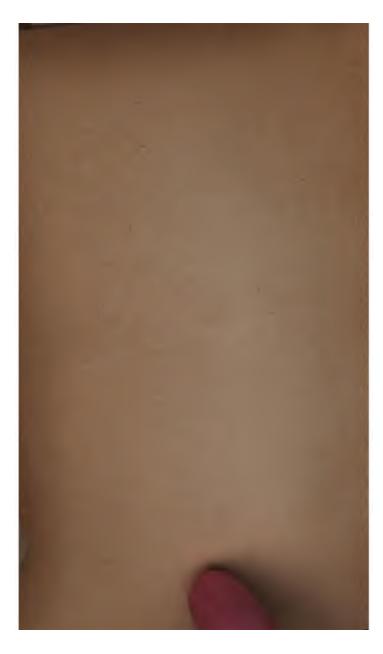

